

### Porlot. LY11-86



# HISTOIRE DE FRANCE.

TOME VIII

SAN

## HISTOIRE DE FRANCE,

DEPUI

#### LES GAULOIS JUSQU'A LA MORT DE LOUIS XVI,

PAR M. ANQUETIL,

DE L'INSTITUT NATIONAL, MENBRE DE LA LÉCION D'HONNEUR,

QUATRIÈME EDITION,
REVUE ET CORRIGÉE AVEG LE PLUS GRAND SOIN.

TOME HUITIBNE.

1603-1643.

#### PARIS, LEDENTU, LIBRAIRE, QUAL DID AFGESTINS, 3°.31.

1851



- 14

#### TABLE DES SOMMAIRES

#### DU TOME VIII.

#### CONTINUATION DU RÈGNE DE HENRI IV.

| 4             | Monufactures                                     |
|---------------|--------------------------------------------------|
| IIII SAA      | Finances                                         |
|               | Affaires des Soboles                             |
| 2000          | Rappel des jésnites                              |
| 0.050         | Edit contre les duels                            |
| 200           | Mort d'Élisabeth                                 |
| 1604          | Nouvelles intrigues de cour                      |
| AL 18         | Fomentées par l'Espagne                          |
| (397)         | Trahison de l'Hoste                              |
| S             | Commencement de La Galigaye et de Concini 3      |
|               | Leur conduite à l'égard du roi. Celle de la met- |
|               | quise de Verneuil 2                              |
| <b>LANGER</b> | Celle de l'ambassadeur d'Espagne                 |
| -0.052        | Celle de la maison d'Entragues                   |
| 0.36          | Le roi retire sa promesse de mariage 2           |
| 800           | Vengeance que médite la maison d'Entragues 2     |
| 200           | Moyens qu'elle prend                             |
| MM9           | Ses confédérés                                   |
| 1000          | Ils sont découverts 3                            |
|               |                                                  |

50. Confronties

Condomies

Condomies

La rois leunflit gribe

Intringe countre Sully.

Elli ne récusir pas

Go La due de Rouillon Service de composition

| 2 11.12  | DIS SOMMAIRES.                                   | vii  |
|----------|--------------------------------------------------|------|
| 2.5      | Meartre du baron de Luz et de son file           | 06   |
|          | Réconciliation générale                          | 97   |
| 1013     | Cabrile des femmes.                              | 98   |
| V COL    |                                                  | 100  |
| 1.6.4    |                                                  | 101  |
| 141      |                                                  | 102  |
| 100      | Manifeste des rebelles.                          | bid. |
| 0000     |                                                  | 103  |
| 200.00   |                                                  | 104  |
| 2700     |                                                  | bid. |
| 26       |                                                  | 106  |
| 16:5     | Cloture des états                                | 801  |
| The same | Conduite du porlement                            | 100  |
| 0.70     | Assemblée des chambres                           | OFE: |
| 200      | Embarras de la reine                             | 113  |
| 190      | Elle s'oppose à l'arrêt du parlement             | 113  |
| 12.00    | Le parlement résiste                             | 15   |
| 15679    |                                                  | bid. |
|          |                                                  | 16   |
| 6000     |                                                  | 117  |
| 400      |                                                  | 20   |
| 715-56   |                                                  | 121  |
| ucan     |                                                  | 123  |
| V.S.     | Le roi va au-devant de son épouse                | 123  |
| 5300     |                                                  | 128  |
| 000      |                                                  | bid. |
| 3947     | Caroctère de Marie d' Médicis                    | 129  |
| 1616     |                                                  | 30   |
| 141.00   |                                                  | 31   |
| 100      |                                                  | bid. |
| 143      |                                                  |      |
| 100      | Motifs secrets de la part                        | 35   |
| Bloom.   | Clagrins de Concini                              |      |
|          | Hauteur du prince de Condé                       |      |
|          | Il est arrête                                    | 37   |
| 20 X     | Rations de l'emprisonnement.                     | 40   |
| 5 1      | La cour lève trois armées contre les mécont nts. | 4.7  |
| 2 41     | Grand crédit du maréchel d'Ancre                 | 12   |
| 61       |                                                  | 43   |
| BP 05    |                                                  | 45   |
|          |                                                  |      |

| 201   |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| SÉES. | Les mécontents y ont accès                           |
| 1646  | Concini s'empare de toute l'autorité                 |
| - 3   | Mécontentement du roi                                |
| 1617  | La reine fait assieger Soissons                      |
| = 1   | Le marichal d'Ancre est tué, et sa femme empri-      |
| 9.5   | sounée Ibit                                          |
| 500   | Haine générale contre cux                            |
|       | Les mécontents de Soissons se rendent Ibi            |
|       | Surprise et chagein de la reine-mère, qui est exilée |
|       | a Blois                                              |
|       | Cn fait le procès à la mémoire du marechal et à sa   |
|       | femme                                                |
| -     | Caraetère du maréchal                                |
|       | Caractite de sa femme                                |
|       | Acrusation contre la marechale, Ibi                  |
| -1    | Ses réponses                                         |
|       | Elle est condamnée à mort                            |
| 1     | Est exécutée, Sort de son fils                       |
|       | Jugement sur cette catastrophe                       |
|       | Etat da ministère                                    |
|       | Mort de Villeroi                                     |
| - 1   | Fortune de Luynes                                    |
|       | Assemblée des notables                               |
| 1618  |                                                      |
|       |                                                      |
| . 4   | Plaintes de la reine-mère                            |
|       |                                                      |
|       |                                                      |
| -     | Lhynes favorise le elergé                            |
| 2     | Il est ialousé.                                      |
|       | Nonveau mécontentement de la reing-mère 17           |
|       | Ruccelai travaille à sa liberté                      |
| -     | Le duc de Bouillon lui conseille d'engager d'Éper-   |
| - 70" |                                                      |
| .6.0  | Ruccelai réassit                                     |
| 1010  | D'Épernon se prépare à délivrer la reine 17          |
| 1     | Il se met en route                                   |
| 138   | Aventure de Delorme                                  |
|       | La reine se souve de Blois                           |
|       |                                                      |

ra.

|           | DES SOMMAIRES.                                     | ix    |
|-----------|----------------------------------------------------|-------|
| ANNÉES.   | Il est force de traiter                            | 183   |
| ¥ 1619    | Béclamation en liveur de la reine                  | 184   |
| 10.0      | Elle tient bon Santana Control Valle               | 185   |
| 9100      | Bappel de Richelieu                                | 186,  |
| 9 01      | Sa negociation et celle de Bethune                 | 187   |
| 586.30    | Emharras d'Epernon                                 | 188   |
| UP-3      | Il est force de fléchir,                           | 189   |
| 2000      | Accommodement de la reine                          | 191   |
| 20.00     | Son entrevne avec le roi                           | Ibid. |
|           | Délivrance du prince de Conde A                    | 192   |
| 100       | Changement dans la maison de la reine.             | 193   |
| 90000     | Richelien v devient le maitre                      | 2394  |
| 5 67.9    | Commencement du père Joseph.                       | 195   |
| 1966      | Grande enbole                                      | 196   |
| 1626      | La reine l'appaie                                  | Ibid. |
| 1000      | Elle devient très-puissante                        | 197   |
|           | Troubles et guerre d'Angers                        | 198   |
| 100       | Escarmonuche du Pont-de-Ce.                        | 302   |
| 4023      | La paix F. F                                       | 203   |
|           | Entrevue du roi et de la reuse.                    | 204   |
| K. 550    | Expédition de Béarn.,                              | 205   |
| 170.00    | Le roi vient à Paris                               | Ibid  |
| 200       | Faux raccommodement                                | 206   |
| 1528      | Richelieu mal ricompensé                           | 200   |
| c/188     | Son adresse.                                       | -208  |
| 162       | il Conduite de Luynes à regard de passompierre     | 200   |
| 100       | Commencément de la guerre de trênte que en Alle-   | 716   |
| 1,000     | magnetic married strates described                 | . 211 |
| 12        | Affaire de la Valteline                            | . 215 |
| 100       | Accommodement suspect                              | 7 21  |
| 4 4 4 4 9 | Guerre contre les huguenots                        | . 21  |
| 51411     | Assemblée des huguenots à Loudun.                  | A1019 |
| 100       | Assemblie de La Rochelle. Résolutions séditieuse   | K-00  |
| h 1       | Luynes, connetable et garde des scesus             | 21    |
| . "       | Luynes, connetable et garde des scesur             | 21    |
| 19.3      | Sa must.                                           | 310   |
| 162       | Lesdiguières connétable Bravoure du roi.           | . 22  |
| 2 64      | Desection des principaux chels protestants.        | 22    |
| 6.00      | La paix se fait à Montpellier                      | 2022  |
| 16:       | 4 Richelien entre au conseil; La Vienville y domin | 6 22  |
| 1.2 - 6.  | Education de Gaston                                | . 23  |

| ANNEES. | Ornano, son gonverneur, arrité 226                      |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 1624    | La Vienville odieux                                     |
|         | Jaloux de Richelieu                                     |
| ·4      | Le cardinal gonté du roi                                |
| 1 4     | Disgrace de La Vicuville                                |
| 40      | Le système de la cour change                            |
|         | Guerre dans la Valteline                                |
| 7       | Fermeti de Richelieu                                    |
| · 1625  | Deuxième guerre contre les huguenots 231                |
|         | Paix avec les huguenots et les Espagnols 235            |
| - T     | Mariage de la sœur du roi avec le roi d'Angleterre. 236 |
|         | Tableau de la cour de Louis XIII                        |
|         | Intrigue à l'occasion du mariage de Madame 237          |
|         | On songe a marier Gaston                                |
|         | Affaire de Chalais 240                                  |
|         | Difficultés du mariage de Gaston Ibul                   |
|         | Le marcelal d'Ornano arrêre une seconde fois 249        |
| Marie . | Detresse de Richelieu                                   |
| - F     | Il court risque d'être assassiné, Ibid                  |
| - 36    | Forte lique contre lui                                  |
| 1626    | Il parle de se retirer                                  |
| ALC: I  | Les Vendômes arrêtés 266                                |
|         | Voyage de Nantes. b Ibid                                |
|         | Monsieur consent à se marier 247                        |
| - 4     | Chalais arrete 248                                      |
| 200     | Visite per Richelien 249                                |
|         | Marlage de Monsieur. 230                                |
|         | Supplice de Cholals                                     |
|         | Dispersion des complices 252                            |
| 700 -   | Fortune et disgrace de Baradas                          |
| 3       | Disgrace de d'Aligre et de beaucohp d'autres 256        |
|         | Conjecture de Siri Ibid                                 |
| 1826-27 | Assemblée des notables                                  |
| 16 · 7  | Monsieur devient verd ; on veut le remarier 260         |
| 1       | Descrins contre La Rochelle 261                         |
|         | Negociations de Richelieu                               |
|         | Darnière guerre contre les calvinistes, qui sont aj-    |
| 1       | dés par les Anglais                                     |

Inconstance de Guston.... Diversion de Gustave-Adolphe Paix de Ratisbonne, 280 Mazarin arrête les armées prêtes à se charger, . ... Complot pour faire échouer le cardinal. .....

Les Marillace Le rei melide à Lyon, ........ Promet la disgrice de Richelieu..... Jeurnée des dripes .... 287 Richelieu triomphe......

Manyais porti que prend la reine-mère, . . . . . . Sommetion. Le reine-mère s'obstine.......... 295 Grand conseil à ce suj 1. Discours de Rich La reine-mère bissée à Compiègne. Monsieur se sauve en Lorraine ....... 305 Et la reine-mère en Flandre.... 306 Disgrices et exils ........ Gaston se murie so Lorraine. 309 Procès de Marillee.....

Projets de Bruxelles 315 Montmorenci Se joint à lui. Montmorenci est pris. 

Montmorenes est execute..... 

| Ti] | TABLE |
|-----|-------|
|     |       |

| AN |      | Chateannent et le commandent de Jars                  | 390   |
|----|------|-------------------------------------------------------|-------|
|    | 1633 | Mariage de Monsieur déclaré nul au parlement          | 334   |
|    |      | Évasion de Marguerite                                 | 335   |
|    |      | Siège de Nauci                                        | 336   |
|    |      | Abdication du duc Charles ; envahissement de la       | 0     |
|    |      | Lorraine                                              | 33,   |
|    | 1634 | La reine-mère veut revenir.                           | 338   |
|    |      | Dernières brouilleries de Bruxelles                   | 339   |
|    | 2    | Gaston revient en France                              | 343   |
|    | 1635 |                                                       | 345   |
|    |      | Le duc d'Épernon humilié                              | 346   |
|    |      | Établissement de l'Académie française                 | 347   |
|    | 4    | Commerce, marine, compagnie des Indes                 | 348   |
|    |      | Gustave en Allemagne. Traité de Querasque             | 349   |
|    |      | Traité de subsides entre la France et Gustave         | 351   |
| -, | 11   | Batailles de Leipsick et de Lutzen, Mort de Gustave., | 352   |
|    |      | Revers des Suèdois                                    | 353   |
|    |      | La France déclare le guerre aux deux branches de      |       |
| ÷  |      | la maison d'Autricht                                  | 354   |
|    |      | Bataille d'Avein                                      | 355   |
|    |      | Commencements de Turenne                              | 356   |
|    |      | Succès de Roban dans la Valteline                     | 357   |
| ٠  | 1636 | Combat du Tésin                                       | 358   |
|    |      | Irruption en Franche-Comté                            | 359   |
|    |      | Juvasion en France                                    | 360   |
|    |      | Conjurațion contre la vie de Richelieu                | 363   |
|    | 75   | Elle manque                                           | 364   |
|    |      | Il triomphe de ses enneuis                            | 365   |
| ٩  | 1637 | Mort de l'empereur Fendinand II. Évacuation de        |       |
|    |      |                                                       | .367  |
| -  |      | Mort de Victor-Amédée                                 | 368   |
| ٠  |      | Avantages des Français dans le midi de la France.     | 369   |
|    | 1    | Richelieu reduit Gaston                               | 370   |
| ü  |      | Soissons ne plie pas                                  | 371   |
|    |      | l'avoris et maitresses de Louis XIII                  | 372   |
|    | . 6  | Mortification qu'essuie la reine regnant              | 375   |
|    |      | Mademoiselle La Fayette                               | 378   |
|    |      | Elle se fait religieuse                               | 380   |
|    | 1638 | Naissance de Louis-XIV                                | 381   |
|    |      |                                                       | Ibid. |
|    |      | Levde du siège de Fontambie                           | 382   |

| STEES. | Affaires de Savoge; renouvellemenFde son alliance     | - 51  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|
| 1638   | avec la France                                        | 383   |
|        | Le père Mozod et le père Caussin intriguent contre    |       |
| 20     | Richelien                                             |       |
| 54.5   | Mort du père Joseph                                   | 388   |
| 4      | Son caractère                                         | 389   |
| 1639   | Procis de La Valette,                                 | 391   |
| e.     | Places livrées aux Français par la régente de Savoie. | 396   |
| 00     | Le comte d'Harcourt en Piémont. Combat de Quiers.     | 397   |
|        | Mort de Weimar. Soh armée et ses conquêtes sont       |       |
|        | acquises per la France                                | 399   |
| 1640   | Siège et prise d'Arras par les Français               | 400   |
|        | Prise de Turin par les mêmes                          | 401   |
|        | Révolte de la Catalogue et du Portugal                |       |
| 1641   | La Catalogne se donne à la France                     | 603   |
|        | Mort de Banier. Mauvaise volonté des Suédois          | 405   |
| 1 4    | La Lorraine rendue au duc Charles                     | 400   |
|        |                                                       | Ibid. |
| -0-1   |                                                       | 407   |
|        | Mazarin Ve                                            | 4bg   |
| - 4    | Affaires du comte de Soissons                         | 400   |
|        | Opérations politiques de Richelieu                    | 411   |
|        | Ses projets                                           | 4:2   |
|        | Soissons force à la guerre.                           |       |
|        | Bataille de la Marsée gagnée par Soissons             |       |
| 0      | Ily est tuel                                          |       |
|        | La guerre finit                                       |       |
|        | De Thou                                               | 420   |
|        |                                                       | Ibid  |
| -      |                                                       | 420   |
|        | Le cardinal le traverse                               |       |
| 1642   | Vues du ministre                                      | 423   |
|        | Voyage du roi en Roussillon                           | 423   |
|        | Conspiration de Cinq-Mars                             | 426   |
| 1      | Il gagne le roi                                       | 429   |
| 43     | Richelieu en diagrace                                 | 428   |
|        | Conquête da Roussillon                                | 420   |
|        | Traité de Cinq-Mars avec l'Espagne                    |       |
|        | Il est arrete                                         | 433   |

Ils sont con

#### A TABLE DES SOMMAIRES.

ANALE IIs sont recutes 44:

1642 Retour triomphant du cardinal 44:

Mort de la reine-mère 44:

Mort de la reine-mera. 433
Moet de cardinal. 455
Déclaration costre Giston 448
643 Révoquée, et rappel des disgracies 410

Le due d'Englien nommé à l'umée de Flandre. 450

FIX DE LA TABLE DES SOMMAIRES DU TOME BUTTIÈME

## HISTOIRE DE FRANCE.

#### SUITE DE LA BRANCHE DES BOURBONS.

1603 — 1643.

#### FIN DU RÈGNE DE HENRI IV.

Le royaume, si long-temps dévasté, commençait à fleurir par les soins paternels de Henri-le-Grand. Aucun des moyens d'y répandre l'abondance ne lui 
échappait : il entendait le commerce comme un monarque doit l'entendre, c'est-à-dire, pour le protéger (1). Enfermé dans son cabinet avec Sully, il examinait les mémoires dout les hommes à projets me
laissent jumais manquer les ministres; il pesait les
difficultés, calculait les avantages, et aidait de son
crédit et de ses trésors les entreprises qui promettaient
quelque utilié : ainsi on commença à ouvri des canaux navigables, à bâtir des ponts, à élever des chauç sécs; les étangs se combièrent, les forêts s'éclairles grands chemins s'alignerent, et ceux des péages

(1) Mercure, tom. I, p. 109 et suiv.

qui g3naient la circulation, et qu'on ne put pas abolir tout-à-fait, du moins furent restreints (1).

La navigation, trop long-temps négligée, reprit faveur. Dès le quinzième siècle les Français avaient forme sur des côtes élogièmes des établissements dont leurs guerres civiles entrainèrent la chute. Rendus par la paix à leur goût pour les voyages, ils retournèrent dans le Canada, qui ils avaient découvert plus de cent ams auparavant, et en ramenèrent, cette année, plusieurs habitants qui avaient consenti de se laisser transporter en France. L'habillement de ces sauvages, leur figure, leurs movurs fut un spectacle pour la cour et pour la ville. Le roi les reçut avec bonté; de, comme on voulait se servir d'eux auprès de leurs compatriotes pour établir un commerce dans ces contrées, ils furent renvoyés comblés de présent

Henri-le-Grand aimait les bâtiments, les jardins, et tous les arts qui sont une suite de ce goût, tels que le dessin, l'architecture, la peinture et la sculpture. L'estime qu'il faisait de l'agriculture nous est connue par un fait dont Siri nous a conservé la mémoire. Quard le connétable de Gastille vint en France cette même année, Henri lui fit gotter du vin de ses vignes. Il lui dit: « J'ai une vigne, des vaches et autres choses

(1) Dans les années 1663 et 1664 le roi histit houscoup à Saint-Germain, Fostit nebbouet Vinorcaux; commenças le cand de Ériere, figit le Pouc-Neuf, deva les galries du Louvre, dout il destina le bas av attissus prosègne des samoufactures de soie, de cute dove, de talies de fill d'erie, de crèpte de Bologue; favories les plantations de unitiere, contribus à la fondation des Forillantine, des Carmélites, de Capaciases et des fiteres de la Clarific Entre le projete utille, simplement propole, ou travec le plan d'un canal pour la joucius de dext mrse. V/cy: le M'arcure pour es deux annes. V/cy: le M'arcure pour es deux annes.

qui.me sont propres, et je sais si bien le ménage de la campagne, que comme homme particulier je pourrais encore vivre commodément. » Avec ce sentiment il était impossible qu'il n'eût pas une attention de préférence pour les cultivateurs, cette partie la plus précieuse de l'état (1).

Il protégea aussi les manufactures d'étoffes de soie, d'or et d'argent, l'établissement des Gobelins, des verreries, et d'autres arts de luxe nécessaires dans un grand royaume, mais qui, selon Sully, ne doivent jamais occuper que la partie la moins nombreuse du peuple. Ce ministre craignait que l'appât du gain attaché à ces sortes d'ouvrages ne peuplat trop les villes aux dépens des campagnes, et n'énervât insensiblement la nation. « Cette vie sédentaire, disait-il en parlant des manufactures d'étoffes, ne peut faire de bons soldats : la France n'est pas propre à de telles babioles. » C'est pourquoi il voulait que les impôts. portassent presque tout entier sur le luxe. Henri IV objectait que ce genre de taxe mécontenterait les gens d'un certain rang. « Ce sont, répondit Sully, les gens de justice, police, finance, écriture et bourgeoisie, qui ont introduit le luxe. Il n'y a qu'eux qui crieront. S'ils le font, il faudra les remettre à la vie de leurs ancêtres, qui, même chanceliers, premiers présidents, secrétaires d'affaires, et plus relevés financiers, n'avaient que de fort médiocres logis, des meubles trèsmodestes, des habillements fort simples, et ne trai-

<sup>(1)</sup> Personne n'ignore ce mot qui est devenu comme proverber Si je vis, il n'y a pas de paysan qui ne mette tous les dimanaher une poule dans son pot.

taient leurs parents et amis que chacun n'apportat sa pièce sur table. J'aimerais mieux, répliqua vivement le roi, combattre le roi d'Espagne en trois batailles rangées, que tous ces geus de justice, de finance et de villes, et surtout leurs femmes et filles que vous me jetteriez sur les bras. »

Mais la plus importante de toutes les améliorations de Henri fut celle des finances. A la mort de Henri III l'état était grevé de dix millions de rentes, indépendamment des gages aftachés aux charges de justice et de finance. La meilleure partie des domaines était aliénée, et la rébellion achevait de paralyser les ressources, en ne permettant la levée des impôts que partiellement, et dans les scules provinces demeurées fidèles (1). François d'O, favori de Henri III, tenait alors la surintendance des finances. Sa dissipation, dont les grands profitaient, pouvait scule le maintenir dans un poste pour lequel il n'avait aucune des qualités nécessaires. Henri, qui aurait voulu lui ôter cet emploi, mais qui avait des ménagements à garder avec tous les seigneurs influents, n'osa le remercier; en sorte que jusqu'à la mort du surintendant, à la fin de 1501, les finances continuèrent à empirer de plus en plus. De nouvelles causes y avaient encore contribué : d'une part, c'était des dettes que, pour soutenir la guerre, le roi avait été obligé de contracter avec la reine d'Angleterre, la république de Venise, le comte Palatin, le duc de Wirtemberg, le duc de Florence, la Suisse, la ville de Strasbourg; et d'une autre, les sommes exorbitantes qu'il s'était vu forcé

<sup>(1)</sup> Var. de la monn. franç., tom. IV, p. 60.

d'accorder à l'avidité des chefs de la ligue pour achtete leur soumission. Pour satisfaire à ces diverses obligations, Henri avait été contraint d'abandonner une partie des revenus de l'état à ces divers créanciers. Ceux-cie nt traitaient à vil prix avec des Fermiers, qui en traitaient eux-mêmes avec des sous-fermiers, qui en traitaient eux-mêmes avec des sous-fermiers, et cus y faisaient des profits énormes qu'une meilleure gestion aurait fait entrer dans les coffires du roi. Pour comble de désordre, le peuple sur qui pesait déjà la plus forte partie des impôts, se voyait encore surchargé partout de mille droits véstatoires que les gouverneurs et les officiers de guerre et de justice, par un abus condamnable de l'autorités, vaient illégalement sur lui. Tel était le chaos dont Henri essaya de faire sortir la France.

Privé de connaissance en cette partie, et ne sachant à qui la confier, il crut ne pouvoir mieux faire d'abord que d'établir un conseil de finances, composé du duc de Nevers, du chancelier de Chiverni, de Sancy, de Bellièvre, de Retz et de Schomberg. Mais l'inexpérience des membres fit qu'il en retira peu d'utilité. Au bout d'un an il leur adjoignit des collègues, et entre autres Rosny, dont il avait été à portée plus d'une fois d'apprécier l'esprit d'ordre et d'intégrité, L'exactitude que voulait introduire celui-ci, partout où il avait voix, suscita entre lui et les autres membres du conseil des démèlés si vifs, qu'il jugea à propos de s'en retirer; mais le roi voulut qu'il y rentrât, et lui recommanda même de se livrer à ce travail pour raison de vues particulières qu'il avait sur lui. Une recommandation aussi expresse fut pour Rosny nn encouragement qui le mit au dessus de tous les genres de dégoûts, provenant soit des choses, soit des personnes. Dès lors il proposa au roi, qui se disposait à l'assemblée des notables de Rouen, et qui avait besoin d'argent, d'envoyer dans les principales généralités du royaume des personnes chargées de prendre connaissance de la nature des revenus, de la diminution qu'ils avaient éprouvée, des augmentations dont ils étaient susceptibles, et en même temps de se faire délivrer les deniers qui se trouveraient dans les caisses. Rosny, qui s'était chargé de trois généralités, revint bientôt nanti de nombreux documents et de plus de guinze cent mille livres; Caumartin en rassembla deux cents : les autres commissaires ne rapportérent que des mêmoires de depense,

L'adresse et l'activité de Rosny en cette occasion donnérent lieu à un fait qu'il est nécessaire de citer, pour faire juger de la nature et de la multitude des déprédations de ce temps. Sur les sommes recueillies par Rosny, le roi avait fait mettre à part dix mille écus pour payer la solde du mois duc à plusieur; compagnies de Suisses. On leur portait cet argent, lorsque Rosny recut de Sancy, qui les avait levés dans leur pays, et qui à ce titre se melait de leur paie, un billet par lequel on lui mandait de remettre au porteur quatre-vingt-dix mille écus pour ce même objet. Rosny répond qu'il n'a pas d'ordres à recevoir de Sancy, qui aussitôt va se plaindre au roi. Du plus loin que Henri l'aperçoit : « Eh bien! Sancy, lui ditil, n'allez-vous pas faire montre à nos Suisses? Non, sire, reprit Sancy, car il ne plaît pas à votre M. de Rosny, et je ne sais si vous aurez plus de crédit que moi. a Là-desus Rosny arrive. e Qu'y a-t-il donc entre vous et Sancy, lui demande le roi. Sireş répond Rosny, ne sachant pas ce que M. de Sancy voulair daire des quatre-vingt-dix mille écus qu'il m'a envoyé demander, au lieu de dix mille qui sont dus aux Suisses, je n'ai pas jugé à propos de les lui donner sans un ordre de votre majesté. Aussitot 'édève entre eux une dispute si vive, que le roi fut obligé de leur imposer silence; mais, confirmé par cet événement et par les quinze cent mille livres qu'avait su lui procurer Rosny qu'il avait bien jugé de ses talents et de son intégrité, il le rendit de suite dépositaire de son autorité en cette partie, et le déclara surintedadir.

Rosny tarda peu à répondre par des effets à la confiance de Henri. Il se livra d'abord à une immensité de travaux préparatoires, dont un zèle peu commun pour l'état et pour son maître lui fit dévorer la fatigue et l'ennui. Avant de fixer son plan de réforme, il voulut s'assurer des revenus, des dettes et des dépenses. Ses recherches dans les registres du conseil et du parlement, aux chambres des comptes, aux cours des aides, aux bureaux des finances et parmi les papiers des anciens secrétaires d'état, l'examen qu'il fit des édits qui ordonnaient la levée des deniers et des tarifs rédigés en conséquence, le montant des diverses adjudications, enfin, un travail long et pénible avec les contrôleurs, intendants et trésoriers généraux des finances, lui firent voir clairement que de tous les subsides qui se percevaient au nom du roi, et qui montaient à cent cinquante millions, il n'en parvenait qu'un cinquième au trésor; que le surplus était absorbe par les frais de régie ou l'infidelité des administrateurs, et que les pensions et les gages, joints aux charges et aux dépenses ordinaires et nécessaires de l'état, excédient de beaucoup ce cinquième qui entrait dans les coffres. L'excès du mal, loin dédécourager Rosny, parut augmenter la vivacité de son zèle; au point qu'il conçut le hardi dessein non-seulement de rétablir l'ordre et de payer les dettes, mais encore de soulager lo peuple et d'enrichir le souverain.

Les maux inséparables des guerres civiles avaient réduit les sujets à une indigence qui les mettait hos d'état de pouvoir satisfaire à ce qui était du des anciennes tailles. Le ministre leur fit faire remise de ce qu'ils devaient pour l'année 1507 et les précédentes, montant à vingt millions, et fit accorder une diminution de six cent mille écus pour l'année 1508. Telle ut sa première opération financière. La seconde, aussi profitable au peuple, fut un arrêt qui, portant défense de lever sur lui aucun denier sans une ordonnance expresse, devait anéantir toutes les concussions dont it était la victime.

Le peuple comblait le ministre de hénédictions, et it était naturel qu'il n'en fût pas de même des courtissans qui profitaient de la déprédation. Les membres du conseil n'y étaient point étrangers, lls dévoraient leur mécontentement, parcé qu'ils n'ossient s'opposer aux mosures du surintendant, et notamment à la dernière. Mais, à leur défant, ils poussèrent en avant le duc d'Epernou, l'un de ceux qui, ayant le plus abusé à ceté égard, devait par une suite nécessaire en avoir

le plus à souffrir. Sur leurs avis, il vint au conseil le jour où le projet devait être diseuté. Le roi était absent; son audace se fortifiant de cette circonstance. il mela à son opinion divers traits qui étaient dirigés personnellement contre Rosny. Affectant de confoudre la dignité dont il était revêtu avec les obscures fonctions d'un traitant, il se permit de lui reprocher la nouvelle profession qu'il avait embrassée, et termina son discours par l'injurieuse comparaison d'un financier comme Rosny avec un homme d'épée, duc et pair comme lui. Rosny n'était pas encore duc et pair; mais, indépendamment de la fierté naturelle que lui donnait sa vertu, il avait sur l'importance et l'illustration de sa maison les idées du monde les moins humbles; aussi se trouva-t-il blessé. Il répondit d'abord avec assez de retenue que, quelque affectation que I on eut mise à le considérer comme un pur financier, il estimait sa profession pour très-honorable, étant exercée pour le service de l'état et du roi; mais, relevant ensuite le mot d'homme d'épée, il finit en observant qu'il savait aussi se servir de la sienne. La discussion commencée sur ce ton devint bientôt si orageuse, que les membres du conseil furent obligés de se mettre entre eux, et de les faire sortir par des portes opposées. Le roi, instruit de cette querelle, sut si bon gré à Rosny de sa fermeté, qu'il lui écrivit sur-le-champ pour l'en féliciter, et que, se laissant eutrainer par limpulsion de son amitié et par la franchise de son caractère jusqu'à trop d'oubli de sa dignité, il lui offrait, en franc gentilhomme, de lui servir de second. A la fin de sa lettre pourtant, reprenant son caractère de roi, il lui promit d'en écrire au duc, de manière à lui ôter l'envie de renouveler de pareilles scènes.

Mais ce qui jusqu'alors avait été fait pour le peuple l'aurait été en vain, si l'on n'eût travaillé en même temps, par l'amélioration des finances, à se passer des sommes qui avaient été remises. Entre plusieurs dispositions qui eurent lieu à cet effet, deux y contribuèrent principalement. Par la première, il était défendu à tous étrangers et naturels, quels qu'ils fussent, d'élever aucun droit, à quelque titre de créance que ce pût être, sur les fermes et autres revenus de l'état, et il leur était enjoint de s'adresser pour le paiement de leurs créances, gages, arrérages et pensions, directement au trésor royal. L'arrêt ne fut pas plutôt rendu public, que mille clameurs s'élevèrent de la part des seigneurs et des traitants. Elles furent si universelles, que Henri commença à craindre que Rosny, par trop de zèle, n'eût commis quelque imprudence. Qu'avez-vous fait, mon ami? lui dit-il en le revoyant. Mais Rosny eut bientôt tranquillisé le roi, en lui démontrant que toutes les mesures étaient prises pour faire payer exactement ceux auxquels il devait, ct combien il était essentiel qu'il se rendit maître de ses fermes, qui rendaient le double de ce que les traitants en donnaient. Et, à l'effet de lui en donner une preuve convaincante, il le supplia de le faire parler en sa présence à quelques-uns de ceux qui se plaignaient davantage, Le connétable était dans ce cas; le roi le fit venir. « Eh bien! mon compère, lui dit-il, en quoi yous plaignez-yous de Rosny? Sire, répondit-il, je

me plains de ce qu'il m'a mis au rang du commun, en m'ôtant une pauvre petite assignation que l'avais en Languedoc sur une imposition dont vous ne touchâtes jamais nn sol. » Rosny lui répondit qu'il s'avouerait coupable, s'il avait eu l'idée de lui faire perdre la moindre chose, et que son intention était au contraire qu'il reçût tous les ans ce qu'il touchait de cette assignation. « Je tronve cela fort bon, répondit Montmorenci; mais qui m'assurera d'être aussi exactement payé que je le suis? Moi, repartit Rosny, et je vous donne pour caution le roi, qui certainement ne fera pas banqueroute. » Le connétable satisfait avoua qu'il n'affermait cette assignation que neut mille écus par an, sur quoi il était obligé d'en donner encore deux mille au trésorier. « Je le savais, dit Rosny, et mon intention est qu'il ne vous soit rien rabattu de vos neuf mille écus; le roi y trouvera encore un bénéfice considérable. » Le lendemain, en effet, il amena au roi un homme qui prit cette imposition à ferme pour cinquante mille écns, et qui en paya douze mille d'avance. On peut juger par ce fait du profit des traitants.

Aussi, et ce fut la seconde opération majeure du ministre, aussi cassa-t-il tous les baux et arrière-baux, et il voulut que chaque partie ett son fermier. Il yeut de nouvelles clameurs de la part des traitants, mais le ministre y opposa une si grande fermeté qu'il fellut lui céder. Les plus sages des fermiers finirent par le venir trouver, et, satisfaits de profits homêtés qu'à le ur refus auraient passé à d'antres, ils reprirent généralement à plus du domble, et au grand profit du

roi, ces mêmes fermes qu'ils avaient autresois exploitées à leur seul et immense avantage. Le rachat de divers domaines de la couronne, aliénés à vil prix, l'établissement de la paulette, droit annuel sur les charges de magistrature, qui par là devinrent la propriété des familles, et d'autres opérations financières, dans le détail desquelles il est hors de propos d'entrer dans un ouvrage de la nature de celui-ci, achevèrent de combler les vides de la recette. Il suffit de cette légère esquisse pour donner une idée du désordre qui existait, ainsi que des remèdes qu'y appliqua le sage ministre, remèdes par lesquels, avec un revenu de trente-cinq millions seulement, il parvint à payer deux cents millions de dettes, et à laisser eucore dans les cosfres du roi, indépendamment des reveims de l'année courante, une réserve que l'on estime de quinze insqu'à quarante-cinq millions.

Mais en vain Heuri, dans ses opérations de finance comme dans toutes les parties de son administration paternelle, séforçait de ménager tout le monde; il pie pouvait souvent s'empêcher de faire des mécontents. De ce noubre fut le duc d'Epernon, déjà blessé pau les mesures préservatires du surintendant (1). Semblable aux autres gouverneurs qui auraient bien désiré se faire des petits états, et naturéllement plus indépendant que personne, il affectait la souveraineté dans Metz et le pays messin. Pendant que tout pliaît sous sa puissance, deux frères nommés Soboles, osérient lui tenir lette : ils étaient gentils fommes, alliés aux meilleures maisons du pays, ce qui avait engagé

<sup>(</sup>r) Mercure, tom. 1, p. 383.

le gouverneur à se servir d'eux quand il voulut s'établir solidement dans la province, et à leur donner des emplois de confiance. Ce moyen lui réussit audelà de ses desseins. Les Soboles prirent une grande autorité dans le pays; ils devinrent suspects à d'Epernon, qui résolut de détruire son ouvrage. Les Soboles formèrent un parti puissant pour se défendre ; ils levèrent des troupes au nom du roi, disant que les droits que d'Epernon revendiquait sur eux passaient ceux d'un simple gouverneur, et qu'il ne s'efforçait de les détruire que pour usurper la puissance royale qu'ils défendaient. Les deux partis portèrent leurs plaintes au roi. Henri commença par désendre les hostilités, et se transporta sur les lieux pour juger le différend. A la vérité il désavoua les Soboles; mais il ne donna pas au gouverneur toute la satisfaction qu'il demandait, et le fier d'Épernon en conserva un vif ressentiment au fond du cœur.

Pendant ce voyage il fut présenté au roi une députation de jésuites, qui demandaient leur rappel. Henri, bien porté poir eux, leur fit accueil, et leur promit de s'en occuper; mais son conseil, et Bosny surtout, n'étaient pas aussi bien dispoés. Ce dernier croyait apercevoir des dangers pour le roi dans leur tetour. Henri pensait tout le contraire, et il disait ac cux qui voulaient le dissuader de les rétablir: Yentre saint gris, me répondez-ous de ma personne? Il ramena insensiblement le conseil à son avis, et rendit l'édit de leur rétablissement. Il y est dit que leurs périeurs devront être Français naturels; qu'ils ne pourraient àdmettre parmi eux d'étrangers sans la permission du roi, et qu'enfin il y aurait toujoura à la cour quolqu'un de leur société, en qualité de prédicateur, pour répondre de la conduite des particuliers. Cette mesure de défiance devint, par la nature même des choses, un des plus solides fondements de leur crédit. Le roi leur donna la maison de la Flèche pour y établir un collége, et les fit rentrer en possession des biens qu'ils possédient avant leur exil. Le parlement n'enregistra cet édit qu'avec bien des difficultés, et après des remontrances. « Ne reprochons plus la ligue aux jésuites, répondait l'excellent prince, ils ont été égarés connue bien d'autres par de fausses idées, lls sont nés en France, et je ne veux pas entrer en ombrage contre mes naturels sujets. »

Vers cette même époque fut rendu un édit contre les duels. Cette prétention à se faire justice par soimême, reste de l'indépendance féodale, s'était perpétuée par les mœurs chevaleresques du moyen âge, qui tenaient presque à déshonneur de reconnaître d'autres justices que celle de l'épée. On compte que cette fureur aussi insensée qu'elle est coupable sous une gouvernement bien ordonné, coûta dans une seule année quatre mille gentilshommes à la France. Leurs différends, par le nouvel édit, étaient renvoyés au tribunal des maréchaux de France, et la peine de mort était prononcée contre les duellistes. Mais, quelque rigoureuses que fussent ces dispositions, elles eurent peu d'effet. L'appréhension du déshonneur, qu'un préjugé invétéré attachait au refus des satisfactions par la voix des armes, prévalut sur la crainte des châtiments; et le roi, qui affectait trop de se dire

gentilhomme, fut le premier à infirmer sa propre loi tantôt par des railleries piquantes, et tantôt par des saillies chevaleresques.

Henri perdit cette année Élisabeth, reine d'Angleterre, sa fidèle alliée : elle avait soixante-douze ans. On prétend qu'à cet âge elle aima un Irlandais jeune et bien fait, nommé Clarincard, et qu'elle aurait désiré qu'il l'occupât assez pour faire diversion au chagrin que lui causait le souvenir toujours présent du comte d'Essex. En effet, les symptômes qui précédèrent immédiatement sa mort marquent autant les derniers élans d'une passion expirante que l'affaissement d'une personne qui finit. Elle était triste et taciturne. parlait souvent du comte d'Essex, et n'en parlait qu'avec larmes; mais aussi elle s'applaudissait de l'àvoir puni, en regrettant amèrement de ce qu'il s'était mis dans le cas de le mériter. On remarqua qu'elle devint aigre et colère dans son domestique : elle soupirait profondément, restait les journées et les nuits entières assise sur des coussins; ne voulant rien voir, rien entendre, rien décider pour le présent, rien disposer pour l'avenir. Souvent il sortait du fon'd de sa poitrine des sons inarticulés, qui semblaient s'échapper malgré elle, entre lesquels on distinguait avec peine ces mots : Je suis lasse , je veux mourir. Enfin elle s'éteignit, laissant un grand problème à résoudre, non sur ses talents politiques, car tout le monde convient que jamais femme, et peut-être jamais homme, ne régna plus glorieusement, mais sur ses mœurs, sur les qualités de son âme, sur le degré d'estime qu'on (1) L'Stoile, Siri, tout I, p. 163 - Hume.

doit accorder aux vertus dont elle faisait parade. Sa mort fut d'autant plus sensible à Henri IV, qu'il ne pouvait avoir la même confiance en Jacques I, son successeur, et que cependant il avait besoin d'un roi d'Angleterre qui fut son ami, parce que plusieurs seigneurs anglais commençaient à être jaloux de la prospérité du royaume, et à aider les mécontents de France. Rosny, envoyé pour complimenter Jacques, avait des instructions pour l'engager à un traité de secours envers la Hollande. Il y réussit après beaucoup de longueurs et de difficultés. Mais, dès l'année suivante, une négociation contraire avec l'Espagne détruisit l'effet de ce traité, priva les Provinces-Unies de l'assistance de l'Angleterre, et contribua à la chute d'Ostende, qui résistait depuis trois aus à toutes les forces de l'Epagne,

La punition de Biron avait épouvanté les esprits turbulents, mais sans les corriger; il semble au contraire que le désir de la vengeance, se joignant à l'esprit de faction, rendit les intrigants plus actifs. Dispersés par la crainte; les domestiques et les confidents de marchal s'étaient régués, les uns à Milan et à Bruxelles, les autres dans les cours d'Espagne et de Savoie. Beaucoup de ses parents et de ses protégés erraient dans le Périgord, le Poitou et les provinces adjacentes, où ils semaient des murmures sur les inpôts, sur le despotisme qu'ils prétendaient qu'affictait le roi, et sur ses projets de réforme, qu'ils faisaient regarder comme des innovations dangereuses; ils axhortaient la nation à se précautienner contre les desseins du gouvernement, et à armer pour défendre

ses biens et sa liberté. D'un autre côté, le duc de Bouillon, qui n'avait osé revenir à la cour, parcourait l'Allemagne, et montrait en sa personne, aux religionnaires déjà prévenus, un homme fidèle au calvinisme, dévoué dans tous les temps au roi, dont il avait partagé les travaux et les peines, et, pour sa récompense, disgracié, disait-il, ruiné, poursuivi, en haine d'une religion à laquelle l'ingrat monarque devait son sceptre et sa couronne. Enfin, il s'était glissé jusque dans les états d'Italie des émissaires qui décriaient Henri IV. A Venise, ils le représentaient comme un superstitieux tout dévoué au pape; à Rome, ils en faisaient un hypocrite, ennemi secret du catholicisme, qu'il ne professait que par force. Tous ces instruments de haine et de vengeance, agissant de concert, ramassaient de tous côtés les exhalaisons propres à former des tempêtes; mais c'était surtout à la cour de France que les nuages les plus dangereux s'épaississaient.

On doit à la politique de la maison d'Autriche lusage d'entretenir dans les royaumes étrangers des ambassadeurs sédentaires destines à pénétrer le secret des cours où ils résident, et à devenir, quand il en est besoin, les entremettents des intrigues. Cette pratique rendit, pendant la ligue, l'Espagne maîtresse des grands et du peuple, et elle s'en était trop bien trouvée pour ne pas l'employer sous Henri IV, dont elle redoutait le courage et la sagacité. Elle établir donc auprès de lni un ambassadeur ordinaire, nonmé don Balthasar de Zuniga, politique raffiné, trop-propre à répondre aux vues du conseil de Philippe III.

Le plus grand nombre de ceux qui composajent alors la cour de France avaient vu l'Espagne v dominer; ils avaient été élevés ou s'étaient confirmés dans la persuasion que ce royanme était le plus riche du monde, le plus aboudant en soldats et en bons capituines, fécond surtout en hommes de génie propres au gouvernement. Zuniga profita de ces préventions favorables. Il se mit sur le ton d'un homme à ressources et à conseils : il prêtait de l'argent, il en donnait, promettait des pensions, et entrait dans les intérêts des familles. Par ce manège, l'ambassadeur d'Espagne se rendit si important que les ministres n'osaient le choquer. Il eut l'adresse de se faire rechercher en même temps par la reine et par la maîtresse, et de rendre des services au roi lui-même, malgré la répugnance que ce prince avait pour tout ce qui pouvait lui venir d'Espagne. Cette répugnance n'était pas mal fondée, puisqu'il éprouva dans ce temps une trahison tramée par les Espagnols et trèsmortifiante pour un de ses ministres.

Henri avait trois ministres également digues de sa confiance: Sully, l'homme du roi; Pierre Jeannin, sans ancêtres ui descendants, nommé à juste litre l'enfant de ses sucrus; et Nicolas de Neuville, sieur de Villeroi dont Henri IV disait: Les affaires de mon royaume sont les affaires de M. de Villeroi (1). Ce fut le dernier qui eut le malheur de trouver dans Nicolas L'Hoste; con filleul, un commis inflèdle, qui venduit à Zuniga le secret des dépêches. La connaissance de ce crime vint de Madrid. Il y avait dans cette ville un vieux

<sup>(</sup>t) Sully, tom, II, ch. XXXIII, p. 211. - L'Etoile.

l'gueur, nommé Razis, qui, mal récompensé pat ses anciens amis, cherchait à s'ouvrir, par quelque service important, le chemin de sa patire il se donna tant de mouvements, qu'il découvrit le commerce de L'Hoste avec le ministre espagnol. Aussitét il va trouver le sieux de Barault, ambassadeur de France, et lui dit que, si le roi veur le rappeler et lui donner une pension, il a un secret très-important à communiquer. Barault écrit en France; la réponse tarde; Razis, impatient, demande la raison du délai; il append que la lettre est allée par la correspondance ordinaire, et qu'elle doit être tombée dans les bureaux de Villeroi: sans perdre un instant, Razis monte à cheval, et part pour la France.

Il était temps : L'Hoste avait dépêché un courriers . déjà on cherchait Razis dans Madrid; on le suit de. poste en poste; mais il franchit la frontière, et arrive à Paris avant que L'Hoste puisse avoir nouvelle de son voyage. Razis va trouver Villeroi. Celui-ci; ajoutant foi difficilement à la tralison de son filleul, hésite de le faire arrêter. L'Hoste apprend alors que Razis est à Paris; il s'échappe et prend le chemin des Pays-Bas sous la conduite d'un courrier de l'ambassadeur d'Espagne; mais on le suit, et déjà on était près de l'atteindre, lorsque, voulant mettre la Marne entre lui et ceux qui le poursuivaient, il se jette dans un mauvais bateau, et périt avec son cheval. Son corps fut trouvé sur le bord de la rivière, meurtri et défiguré : et, comme l'ambassadeur d'Espagne avait grand intérêt à ne pas laisser prendre ce jeune homme, dont les aveux auraient pu découvrir ses manœuvres, il y

a appareuce qu'il avait donné ordre au guide, s'il ne pouvait le sauver, de le tuer: ainsi les traitres né également à craindre de ceux qu'ils oficinsent et de ceux qu'ils servent. Les courtisans ne manqu'arent pas de bliame la trop grande confiance de Villeroi; mais Henri IV, sûr de sa fidelité, l'excusa, quoiqu'il se trouvât dans des circonstances désirer plus que jamais des lumières sur ce qui se passait à la cour.

Sa complaisance l'engageait à y laisser des gens qui le payèrent mal de la première grâce qu'il leur avait faite. Quand Marie de Médicis vint en France, elle amena avec elle une fille de basse naissance, nommée Léonora Galigaye, qu'une dame de Florence, qui lui trouva de l'esprit, avait introduite auprès de la princesse. Elle fut, dans l'enfance, compagne des jeux de sa maîtresse; sa confidente dans un âge plus avancé. Quand on renvova en Italie le cortége de Marie, Henri souffrit que Léonore demeurât. Ainsi la reine réunit sur elle seule les faveurs qu'elle aurait partagées entre les autres. Son crédit tenta un gentilhomme florentin, nommé Concino ou Concinia Né pauvre, ou rendu tel par ses dissipations, il s'était jeté sur les galères qui transportaient Marie en France dans l'espérance d'y faire fortune. Il se montra à la cour avec succès. Concini, bel homme, galant et conteur agréable, s'insinua auprès de la favorite, qui, étant très-laide, fut flattée qu'un homme de ce mérite lui donn'it la préférence sur tant d'autres auxquelles il aurait pu plaire. Elle l'écouta : ils se convinrent. Concini la demanda en mariage, et l'obtint. Aussitôt les gratifications de toute espèce tombèrent en abondance sur les nouveaux époux. La reine ne cessait de demander pour eux, jusqu'à importuner le roi.

Mais ce qui le chagrinait davantage, c'est que co couple flatteur ne se servait de l'ascendant qu'il avait sur l'esprit de la reine, que pour lui inspirer des préventions contre son époux, ou pour nourrir celles qu'elle avait déjà (1). Nous apprenons, par les plaintes du roi, que Marie était peu complaisante, opiniatre, grondeuse, contrariante, jalouse à l'excès de ses maîtresses, de ses enfants naturels, même de ceux qu'il avait eus avant de la connaître. « Elle n'aime, disait-il, que sa Léonore et son mari; elle ne demande que ponr leur donner; ils la repaissent de rapports, m'entourent moi-même d'espions, et montrent des desseins qui excèdent infiniment leurs abjectes et viles extractions; ils sont tous livrés à l'Espagnol, et se servent, pour ce commerce, de l'entremise des agents de Florence : à la fin, ces menées pourront être pernicieuses à l'état, et peut-être à ma propre personne. »

Ces funestes pressentiments jetaient du trouble dans l'âme du roi, et ses agitations étaient encore redoublées par la conduite inégale de sa maitresse. « Ces deux esprits, dit Sully, ne pouvaient vivre l'un sans l'autre, ni compatir l'un avec l'autre. » A des jours calmes et sereins succédaient tout à coup, sans cause et sans sujet, des jours sombres et orageux. Aujourd'hui Henriette se livrait, avec tout l'emportement de la passion, au plaisir d'être aimée d'un grand monarque: le lendemain, « elle voulait bien

<sup>(</sup>i) Sully, tom. II, ch. XXXI et XXXIX, p. 200 et suiv.

voir le roi, mais sans aucune privauté ni familiarité particulière. » Henri ne croyait pas à ces scruptelle agissait ainsi à causo de quelques nouvelles amours. Il consentait que la marquise cessit de lui donner des marques de tendesse; pour qu'elle renonçàt à toute galanterie; et il ne voulait pas qu'un cœur qu'il avait possédé seul se partageât entre plusieurs. » Tout ou rien », disaitie aut Cœur, aut afult. e Si jamais, ajoutai-il en soupirant, si jamais je puis recouvrer le repos de mon esprit, je me désisterai pour toujours de toutes passions amoureuses (1). »

Sully trouvait un moyen de tranquilliser le roi': « C'était de faire passer à quatre ou cinq personnes la mer, et à quatre ou cinq autres les montagnes: » c'est-à-dire, de renvoyer l'ambassadeur d'Espagne à son maître avec quelques conscillers de la marquise. et de faire partir Concini et sa femme pour l'Italie (2). Henri trouvait l'expédient bon, et chargea Sully de le faire goûter à la reine, pour ce qui regardait sa favorite. Il fut un instant qu'elle parut y consentir; mais elle voulait que le premier sacrifice vint du roi, et qu'il renoncât à sa maîtresse; ensuite elle refusa absolument de se laisser priver de Concini et de sa femme; et Henri n'osa passer outre : « car, disait-il, de me jeter sur les bras cinq ou six esprits italiens, d'ordinaire tous vindicatifs, ce serait pour me tourmenter de soupçons et de défiance de ma vie, pires que la mort même, et auxquels je ne pourrais m'em-

(2) Ibid., chap. XXXI.

<sup>(1)</sup> Sully, tom. II, chap. XXXV, pag. 219.

pêcher d'entrer, toutes les sois que je la verrais faire la triste, la mélancolique ou la courroucée.

Le parti de renvoyer l'ambassadeur d'Espagne convenait d'autant mieux, que c'était lui qui fomentait secrètement les troubles dont la cour de France était intérieurement agitée. Zuniga avait découvert dans Henri beaucoup d'éloignement pour une réconciliation sincère avec la maison d'Autriche (1). Persuadé que toutes les démarches du roi, l'ordre qu'il mettait dans ses finances, la discipline qu'il établissait dans ses troupes, les alliances qu'il méditait pour ses enfants, étaient autant d'acheminements à quelque projet contre la puissance de son maître, il résolut de lui susciter assez d'embarras au dedans pour l'empêcher de songer au dehors. A force de présents et de promesses il gagna Concini et sa femme. Par leur canal, il fit entendre à la reine que la haine de son mari pour l'Espagne pouvait devenir préjudiciable à ses enfants. Ceux des Français, disait-il, qui sont attachés à la religion romaine, regardent toujours le roi, mon maître, comme leur ressource et leur soutien; ils sentent que le roi catholique n'est hai par le roi de France que parce que celui-ci conserve toujours un penchant secret pour les huguenots, dent le mien se déclare hautement l'ennemi; si les peuples viennent à s'apercevoir qu'on donne, dès l'enfance, aux jeunes princes des préventions contre le monarque le plus attaché à la religion catholique, on ne répond pas que, dans un moment de fermentation, la nation

<sup>(1)</sup> Mémoires Rec. tom. I, We, partie, p. 292.

entière ne s'élève contre les fils du fauteur de l'hérésie, et ne se choisisse d'autres maîtres.

Marie, prise par l'endroit sensible, qui était l'întérèt de ses enfants, se laisse pénétre de sec traintes, d'autant plus aisément, qu'elle aimait et estimait les personnes qui lui inspiraient ces terreurs; de sorte que, dans toutes les affaires dont elle pouvait se mêler, elle ne se conduisait plus que par des principes opposés à ceux de son mari.

Henri ne trouvait pas plus de correspondance à ses sentiments dans sa maîtresse, que l'ambassadeur d'Espagne avait séduite aussi : ce fut le comte d'Auvergne qui forma cette liaison et l'entretint (1). En sortant de la Bastille, il offrit au roi de continuer ses intelligences avec les Espagnols, et de lui révéler leu:s secrets, offre qui ne marquait pas une probité délicate. Henri l'agréa néanmoins comme une renrésaille : permise en politique. Le comte, que Sully nomme le superfin, fit plus, il trouva moven de rendre le roi complice de ses liaisons avec les ennemis de l'état. Ce prince fut attaqué d'une maladie aigue, qui jeta l'alarme dans la maison d'Entragues, Henriette se présenta à lui tont éplorée; elle exagéra ses inquiétudes; elle parut si vivement touchée de la crainte de tomber, elle et ses enfants, entre les mains de la reine, que le malade, pour avoir la tranquillité, lui permit de s'assurer une retraite à Cambrai, ville de la dépendance des Espagnols, et il donna au comte d'Auvergne une autorisation par écrit pour faire ce traité, Comme l'affaire trainait, le roi accorda une seconde -

<sup>(1)</sup> Mem. Rec., Ibid.

autorisation, qu'il ne retira pas, non plus que la première, quand sa convalescence mit fin à la négociation.

Ainsi Zuniga se trouva établi dans cette famille à titre d'homme nécessaire. Cette qualité lui donna le droit d'entrer dans ses secrets, d'en examiner les prétentions, d'insinuer des conseils, de fournir des projets, et de les appuyer d'expédients et de promesses : il s'ensuivit que les d'Entragues, se croyant puissamment protégés, cessèrent d'avoir pour le roi les égards même de bienséance. Le père affectait un air mécontent, et lui montrait un front sourcilleux quand il le rencontrait chez sa fille. Le comte d'Auvergne s'échappait en plaisanteries sur l'àge du monarque et ses galanteries. Enfin la marquise ouvrait sa maison indistinctement à tous les mécontents : à des Français, anciens partisans de Biron, sous prétexte qu'ils étaient amis ou alliés de sa maison; à des Anglais, jaloux de la prospérité du roi, qui lui étaient, disait-elle, recommandés par les parents qu'elle avait en Angleterre; à tous les Espagnols, dont elle faisait semblant d'aimer la langue, qu'elle essayait de bégayer : de manière que le roi, quand il allait chez elle, se trouvait investi d'ennemis.

Il était souvent question, entre ces personnes, de la promesse de mariage que Henri avait autrefois faite à sa maitresse : on ne manquait pas d'en vanter la force, d'en exalter l'importance, comme d'un acte qu'aucm autre postérieur ne pouvait infirmer. La reine fut instruite du crédit qu'on voulait donner à cette pièce: elle en craignit les effets, et conjura le roi cette pièce: elle en craignit les effets, et conjura le roi de la retirer (1). Le monarque, mécontent d'ailleurs des procédés de toute cette famille, redemanda sa promesse : on en avait fait faire deux copies si semblables à l'original (2), qu'il était presque impossible de les distinguer, afin que, si le roi s'obstinait à l'exiger, on pût le satisfaire, en lui abandonnant l'une des deux copies et conservant l'original; mais cette ruse ne servit de rien. En vain la marquise et ses parents protestèrent, tantôt qu'ils l'avaient envoyée eu Angleterre, tantôt qu'elle était déposée en Espagne et qu'ils n'en étaient plus les maîtres, Henri tint bon; et, quand on ne put plus se désendre, ce papier important fut trouvé dans un coffre de fer, enterré au pied d'un arbre du parc de Marcoussi. Le a juillet, M. d'Entragues le remit au roi, et certifia que c'était l'original. La délivrance se fit en présence du comte de Soissons, du duc de Montpensier, du chancelier de Sillery, de la Guesle, Jeanuin, de Gesvre et Villeroi, qui en dressèrent un acte.

...Si Honri s'imagina que les projets de la maison d'Entragues, n'étant plus sontenus de cette pièce, tomberaient d'eux-mêmes, il se trompa. A l'ambition de cette famille se pignit le dépit d'avoir été outragée par l'enlèvement d'un titre qu'elle croyait propre da sauver son honneur (3). C'en fut assez pour la déter-

<sup>(1)</sup> Sully, tom. 1, liv. II, ch. II, p. 249.

<sup>(</sup>a) Antoine Chevilland, trésorier général de la gradurmerie, couins germain de Marie. Touchet, mère de la marquise de Verneuil, fut, pendant deux ans, dépositaire de cette promesse. Ce Chevillard était hisaiteul d'Amelot de Le Houssaye, qui rapporte ce fait dans s'en notes sur d'Osset, tom. IV, p. 380.

<sup>(3)</sup> Mém. Rec., part. IV, p. 192.

miner d'employer les dernières violences (1); et le comte d'Entragues se montra sérieusement disposé à porter les choses à l'extrême.

Il n'est pas bien clair que jusqu'alors il ait éte relelement fâché du commerce de sa fille aînée avec le roi; quelquefois, à la vérité, il avait fait le personnage de père irrié; mais on remarque que, dans ces occasions, il manqua souvent de la fermeté nécessaire à un père qui aurait voulu empécher le crime. Sa connivence devient certaine quand on voit qu'il sut bien, lorequ'il ent pris sa résolution, soustraire sa fille cadette aux agneeries du monarque; peu s'en faillut même qu'il ne la fit servir à venger cruellement son ainée.

Henri, étant quelquesois rebuté par les caprices de sa maîtresse, avait trouvé de la consolation auprès de sa joune sœur, plus douce et plus complaisante. Il recomnut son attention par des présents magnifiques, lia avec elle un commerce de lettres, et montra du désir de l'attacher à la cour (2). Le père vit de la passion dans ces empressements; il resserta sa fille; le roi

<sup>(1)</sup> Cette conjunzion, dont les pretures en teis supprimées, n'est puisoliquie dans les écrivains, îtis est fournit quelques édails, en-cotte con têtt est-il fort embarrasci. On ne sail, en le lisant, si le coliparation éce formée porte que la promesse a de traitée, cot au-pravants, il l'exiginsi lue rates pas en la possosion du connte d'Entrapeis isquell'à seption. On se viol pas non plue chierent quels distinct les conjures el les susyens qu'in comprésent employer; mais con est obligé de s'en rappetre l'in surarition de cet auteuz, tont imparfaits qu'ell est, puisque les autres en perlett a voe plus d'obscin-tité more.

<sup>(2)</sup> Bassompierre, tom. 1, p. 180 et suiv. — Hist. des amours, pag. 157.

s'abstint de la voir en public; mais, soit qu'elle lui fut nécessire pour l'agrément de la conversation, ou pour les lumières qu'il tirait d'elle sur les projets de ses parents, soit qu'il eût un goût de passage, dont ce prince était assez susceptible, il re manquait aucune occasion de chercher à la jointier, jusqu'à se travestir et courir le jour et la nuit par des bois et des chemins et courir le jour et la nuit par des bois et des chemins par le courir le jour et la de la contre d'Entragues.

Il ne tendait pas à moins que de metre sur le trône, à la place du dauphin, le fils que la marquise avait eu du roi; mais une pareille entreprise ne pouvait réussir qu'au moyen d'une révolution presque générale dans le royaume, et cette révolution était impossible tant que le monarque serait en vie ou en liberté, c'est pourquoi le comte d'Entragues résolut de s'en saisir et de seu défaire. Il profita des facilités que lui donnait l'imprudence du roi dans ses voyages au chateau de Verneuil; il s'embusqua dans la forêt avec quiuze hommes déterminés qu'il distribua sur la route : la bonne fortune de Henri lui fit éviter les uns sans le savoir, et il se débarrassa des autres par avigueur et sa présence d'ésprit (1).

<sup>(</sup>i) I'vi vu en 1744, sun le principale porte du châteun de Verenul, seutellemen de Veries, mes entendi seutellemen de demis, neu en seute, sigh lième refleiré, fermant un groupe de personnages à demi-hauteur d'homme. On remaquait lerrii IV, monié sur un cheral vigorieures, ataquid par quatre hommes couverts d'armaten, mois sans armes offensives; ja possasit vigorieurement son cheral, en fondit deux na pieda, renversait le troisième d'un coup de hotte, et frappait du subre quatrième qui roubils sair la brâche. Les accompgements da groupe marquaient que la scène ş'étnit passée dens un hois, et on voya das la Culli des étess de qu'elque sutres qui cocurrient su

Ni l'une ni l'autre ne lui auraient cependant servi contre un piége qu'on lui fit tendre par la jeune d'Entragues. si elle-même n'eût trouvé moyen de le rendre inutile. Son père la força de donner au roi un rendezvous dans un endroit champêtre et isolé, où elle promettait de l'entendre. Cédant à la violence, elle écrivit le billet; mais elle fit en même temps avertir le roi de l'embuscade, et il évita le danger le plus grand peut-être qu'il ait couru de sa vie.

Pendant ces tentatives, les conjurés, qui étaient en plus grand nombre qu'on ne pensait, restèrent en suspens, chacun dans le poste qu'il s'était choisi. Le duc d'Épernon faisait le malade à Metz, et s'apprêtait à joindre le duc de Bouillon, qui devait recevoir à Sedan la marquise de Verneuil et son fils (1). Le marquis de Spinola, à la tête d'un corps de troupes espagnoles, avait ordre de les renforcer, et de pénétrer avec eux en Champagne. A l'autre bout du royaume, le connétable de Montmorenci se fortifiait en Languedoc, et comptait sur une diversion du duc de Savoie, en Provence, et du comte de Fuentes, en Bourgogne, où il devait venir par la Valteline et la Franche-Comté. La Guienne, le Dauphiné, le Poitou, remplis des émissaires du duc de Bellegarde, d'Humières, du maréchal de Montigny, et des sei-

secours des premiers. On me dit pour lors que c'était une rencontre de volcurs ; mais l'armure de ces hommes, le caractère passionné que le sculpteur leur avait donné, marquait plutôt des conjurés que des voleurs. Il est possible que le comte d'Entragues ait fait ériger ce monument pour perpétuer le souvenir d'une action dont il se glorifia ex présence de Henri IV lui-même. 110 31

<sup>(1)</sup> Davrigny, tom. I, p. 65.

gneurs les plus accrédités dans ces provinces, n'attendaient que le moment de se déclarer pour la marquise et son fils. Mais les efforts les plus grands et les plus propres à duranter la fidélité des peuples se faissient en Auvergne et dans les pays adjacents, qui tensient au centre du royaume. Le comte d'Auvergne y avait établi sa place d'armes, comme dans l'endroit où ses possessions, son nom, l'aucien attachement de la noblesse à la maison de Valois, dont il était le dernier rejeton, lui donnaient le plus grand crédit.

Le moyen qu'il prit pour y demeurer sans canser d'ombrage au roi fut de s'y faire reléguer. Pour cela, il se ménagea une querelle avec le comte de Soissons, et lui euvoya un cartel. Soissons, indigné de ce que le comte affectait régulité entre lui et un prince légitime, se plaignit au roi, qui, pour le contenter, exila Valois en Auvergne. Pendant qu'il disposait tout popu e moment auquel la captivité ou la mort du roi lui permettraient d'éclater, une de ses lettres aux correspondants qu'il avait à la cour fut interceptée. Henri ny découvrit pas le fond du complot, mais il en vit assez pour sentir qu'il lui importait d'es savoir davantage : il envoya donc ordre au comte d'Auvergne de se rendre auprès de lui.

Ce commandement fut un coup de fonder qui brisa les ressorts de la faction, et réduisit les conjurés à une inaction sploine d'inquiétude. Le comte demanda d'abord un sauf-conduit, ensuite une absolution; et, quand elle fut arrivée, il refusa d'en faire usage. En vair plusieurs négociateurs future tenvoyés pour l'exhorter à se confier à la bonté du roi c « On ne m'appelle, disait-il, que pour me faire porter la tête sur l'echafaud. » Son imagination frappée ne lui présentait que des prisons, des chaînes, la torture et d'antres objets sinistres ; il frémissait à la seule pensée qu'il pouvait être renfermé dans ce grand monceau de pierres; ainsi nommait-il la Bastille (1). Pour éviter ce malheur, il prit le parti de renoucer à tous les lieux habités; il ne vivait plus que dans les forêts et les campagnes les plus solitaires. L'amour charmait quelquefois son ennui dans ces lieux sauvages, mais sans calmer ses frayeurs. Il avait une maîtresse nommée madame de Châteaugai, semme d'un moyen age, qui joignait la maturité du conseil à l'emportement de la passion : habile à monter un cheval et à manier les armes, elle ne craignait ni la fatigue ni les périls. Ils se donnaient des rendez-vous dans des chaumières écartées; sur toutes les avenues étalent placés des domestiques avec des corps de chasse, chargés de donner l'alarme à la vue de la première personne suspecte; et ils poussaient la précaution jusqu'à avoir des chiens pour suppléer à la négligence des sentinelles. Ces plaisirs passagers, mêlés de tant d'inquiétude, ne faisaient qu'une légère diversion aux peines du cointe, « Enfin, écrivait Descures, un des agents que le roi avait envoyés à Valois, il porte sur son visage l'empreinte des remords et de la tristesse, n'a pas un sol pour vivre, et est environné de tous les maux et afflictions que sousirent des enfants maudits et bannis par leur père. »

<sup>(1)</sup> Sully, tom. I, p. 268. - Matthieu, p. 620. - Nouv. Sully, 10m. V, p. 360. - Notes,

Le laisser vivre en cet état, c'était peut-être une punition suffisante; mais il importait trop de savoir ses secrets, et on mit en œuvre tant de ruses pour le saisir, qu'enfin on réussit. Valois se laissa séduire, malgré sa maîtresse, par le plaisir de recevoir les respects de son régiment, qu'on fit passer exprès dans sou voisinage. Il parut sur un cheval qui faisait dix lieues d'une haleine, se promettant bien de ne pas mettre pied à terre, et de ne pas se laisser entourer. Le commandant va au-devant de lui, suivi sculement de quatre domestiques; et, dans l'instant qu'il s'incline pour rendre le salut, ceux de ces prétendus domestiques, qui étaient de vigoureux soldats, lui saisissent les bras, les deux autres le tirent de dessus son cheval, le régiment l'environne, et une escorte toute prête le mène à la Bastille. Aussitôt que le roi en recut la nouvelle, il fit arrêter le comte d'Entragues, donna des gardes à la marquise de Verneuil, et des ordres pour instruire le procès des coupables.

Le public vit avec étonnement un prince si renommé par sa clémence livrer à la sévérité de la justice une femme l'objet de sa tendresse, dont il avait même des gages chéris, le père de sa maltresse, et son fière, le deriner des Valois que Charles IX, en monrant, avait recommandé à sa bonté. Ou n'attendait qu'une suite funeste de ces premiers éclats; mais ceut qui connaissent la cour ne virent, dans cette affectation de rigaeur, que le procédé d'un amant piqué, qui voulait réduire une maîtress altère, et ils n'en craignirent aucun événement sinistre.

Cependant les procédures commencèrent en sep-

tembre avec le plus grand appareil. Achiile de Harlai, premier président, Étienne de Fleuri, et Philibert de Thorin, conseillers, furent nommés rapporteurs, et allèrent à la Bastille interroger le comte d'Auvergne. Il paraît que le grief sur lequel ils insistèrent davantage fut sa correspondance avec l'Espagne. Le comte ne la nia pas; mais il sontint ne l'aveir entretenue que de l'aveu du roi : il apportait en preuve quelques avis qu'il avait fait passer à ce prince sur les desseins des Espagnols, découverts par ce moyen; il se justifiait aussi par des lettres d'autorisation dont il était muni. On lui demanda pourquoi donc il avait exigé des lettres d'abolition : C'est par abondance de droit, répondit-il. Sur l'objection qu'il aurait dû les faire entériner, il répondit que cette formalité aurait découvert aux Espagnols qu'il était lié avec eux du consentement du roi, découverte qui lui aurait ôté tout l'avantage qu'il tirait de ce commerce. Enfin, quand on lui remontra que, dans un homme qui avait tant de moyens de se justifier, le refus de venir quand il était mandé marquait une conscience chargée d'autres crimes, il répondit qu'il savait que son beaupère et sa sœur avaient juré sa perte : sa sœur, parce qu'il s'était toujours élevé contre sa mauvaise conduite; le beau-père, parce qu'il avait blamé assez hautement sa connivence aux désordres de sa fille; que tous deux le baissaient souverainement, et que jamais il ne se serait volontairement livré à des personnes dont le ressentiment pouvait armer la puissance royale contre ses jours. « Qu'on me montre, disait-il pour toute conclusion; qu'on me montre une seule

ligne du traité qu'on me reproche avec l'Espagne, et je suis prêt à signer au bas ma condamnation (1), » Les réponses du comte d'Entragues ne facilitaient

pas davantage le travail des juges. Il s'était fait un plan d'apologie dont il ne s'écarta jamais; apologie qui était plutôt une récrimination contre Henri IV, qu'une justification. « On sait, dit-il, l'opprobre dont le roi a couvert ma famille. Quelque irrité que je fusse contre ma fille, je ne pouvais étouffer ma tendresse, et cette tendresse m'a toujours porté à chercher les movens de la retirer du désordre. Survenait-il quelque indisposition, soit au roi, soit à elle, arrivait-il quelque brouilleric entre eux, je l'exhortais à profiter de l'occasion pour rompre le commerce qui la déshonorait. J'ai voulu la marier; j'ai voulu l'envoyer en Hollande auprès de la princesse d'Orange notre parente; j'ai voulu l'établir en Angleterre; je me suis réduit à conseiller quelques voyages de dévotion, quelques pèlerinages, persuadé que l'absence détruirait insensiblement l'habitude; mais le roi s'y est toujours opposé. Enfin, il est tombé malade. Ma fille, à qui la reine marquait beaucoup d'aversion, s'est crue perdue; elle s'est imaginé

<sup>(1)</sup> Il existait cependant, et même on voyait au bas la ratification d'Espagne. Le même Antoine-Eugène Chevillard, dont nous avons dejà parlé, qui avait été dépositaire de la promesse, avait aussi ce traité caché dans les basques de son pourpoint, quand il fut arrêté comme intime ami et confident du comte d'Auvergne. Chevillard , voyant qu'on ne l'avait pas fouillé, s'aviso de déchirer ce traité en potits morceaux, et de l'avaler avec ce qu'on lui servait à ses repas; de sorte qu'il n'en resta aucune trace. (Voy. les Mémoires d'Amelot de La Houssaye, à l'article Entraques.) Apparemment que le comte d'Auvergne savait l'impossibilité de lui produire ce papier, quand il faisait un tel defi.

que, si le roi venait à mourir, le moins qui pût lui arriver était d'être renfermée le reste de ses jours. Ses inquiétudes, ses larmes, ses agitations, ses craintes étaient extrêmes. Je ne trouvais d'autre moyen, pour la calmer, que de lui ménager une retraite hors de France; j'en parlai à l'ambassadeur d'Espagne, qui me promit de la part'de son maître, qu'en cas d'événement ma fille serait recue dans Cambrai. La convalescence du roi a rendu cet arrangement inutile; il l'a su; il ne m'en a pas fait de reproches, et jamais sans doute il n'en aurait parlé sans un autre événement qui n'est pas moins affligeant pour un père. » D'Entragues parla ensuite de la passion du roi pour sa fille cadette, des excès auxquels il s'était laissé emporter depuis quelques mois, de ses travestissements, de ses courses de nuit et de jour, et surtout de ses lettres, qu'on pouvait encore voir entre les mains de sa fille : « Mais s'apercevant, ajouta le comte, qu'il ne peut tromper ma vigilance, et se flattant qu'il réussira mieux auprès d'elle quand il l'aura privée de mes conseils, il cherche à se défaire de moi par l'imputation de faux crimes, ne pouvant s'en débarrasser autrement. »

Quelques questions que fissent les juges au comte d'Entragues sur sec correspondances dans le royaume et dehors, sur leur but, sur ses desseins particuliers contre la personne même du roi, ils n'en purent rien ter. Ils n'en obtimrent pas davantage de la marquise de Verneuil: à toutes leurs interrogations ellerépondit qu'elle ne se souvenait pas, qu'elle ne savait rien, que le roi était instruit; et, quand ils voulaient la preser, elle leur faisait entendre par des réticences mysté-

ricuses, qu'il y avait entre le monarque et elle des secrets qu'il ne leur convenait pas d'approfondir.

Au commencement de la procédure, Henri se monra disposé à ne rien relàcher de la sévérité des lois; mais cette résolution cottait à son cœur; et, dans un moment d'attendrissement, il ne put s'empêcher de faire connaitre à l'épouse du comté d'Auvergne que ni son mari, ni le comte d'Entragues n'avaient rien à craindre pour leur vie. Cependant il laissa un libre cours à la justice, et on en vint à la confrontation.

Instruits apparemment par l'exemple de Biron, qui n'avait laissé valider les accusations intentées outre lui qu'en ne récusant pas à temps les témoinset les complices qu'on lui opposa, le comte d'Entragues, la marquise de Verneuil et le comte d'Auvergne, donnérent l'un contre l'autre des récusations aussi adroites que les plus habiles criminalistes auraient pu les imaginer. « Vous me détestez, disait d'Auvergne à d'Entragues, parce que j'ai blâmé les désordres de ma sœur et votre connivence indigne d'un père. Quant à ma sœur, on sait qu'elle a dit publiquement qu'elle ne souhaitait que grâce pour vous, justice pour elle et un échafaud pour moi. » Loin de nier qu'il eut une violente aversion pour Valois, le comte d'Entragues s'en glorifiait, et apportait cette raison, qu'an lieu de plaindre sa sœur, et de chercher à cacher sa honte, il avait toujours été le premier à en publier des circonstances aggravantes et fausses, et à la noircir davantage, en lui prêtant des intrigues amoureuses avec nombre de jeunes seigneurs. Enfin, Henrictte entrait en fureur devant ses juges, au

seul nom de son fère; elle l'accussit de mensonges et de calomnies outrageantes : c'était, disait-elle, un mauvais oœur, un caractère noir, un mauvais esprit, capable non-seulement de trahison, mais de poison, d'assassinate se généralement des plus grands crimes. Ces reproches marquaient tant de passion, qu'il devenait impossible aux juges de faire usage de la déposition de la marquise.

Il faut cependant qu'à travers ces subterfuges, ils aient trouvé des preuves suffisantes, puisqu'ils portèrent leur arrêt le premier février. Les comtes d'Entragues et d'Auvergne, et un intrigant anglais, nommé Morgan, furent condamnés à avoir la tête tranchée en place de Grève, et la marquise de Verneuil à être renfermée le reste de ses jours (1). C'était sans doute à cette dernière épreuve que le roi attendait sa dédaigneuse maîtresse. Pendant le cours de la procédure, il avait souvent marqué son impatience de ce qu'elle ne faisait aucune démarche pour l'apaiser. « Croyez-vous, disait-il à Sully, qu'elle s'humilie et demande grâce? Oui, répondit le ministre, si elle croit que vous n'avez plus de tendresse pour elle; mais si elle s'aperçoit que vous l'aimez encore, ct que vous ne faites tous ces éclats que pour l'amener à vos volontés, elle est assez fière pour ne jamais plier. » En effet, Henriette désayoua des paroles de soumission que le commandant du guet, par qui elle était gardée, porta au roi comme de sa part : elle no voulait pas, disait-elle, qu'il lui fut reproché d'avoir baisé la main qui l'enchaînait. Mais quand elle vit

<sup>(1)</sup> Sully, tom. II, p. 333.

l'arrêt prononcé, que son père, son frère et leur confident étaient près de porter leur ête sur l'échafaud, sans doute elle fit jouer les ressorts qu'elle savait être é tout-puissants sur le cœur du monarque, puisque, non-seulement il suspendit l'exécution, mais qu'il changea même toutes les dispositions du jugement.

Cependant il ne fit grâce aux chefs qu'après s'être mis en sûreté par le châtiment de quelques complices subalternes, qui, en cette occasion, comme en presque toutes les autres, payèrent pour les grands coupables. Le roi se transporta lui-même dans le Quercy, le Limousin et le Périgord. Il envoya Sully dans le Poitou et les provinces adjacentes. L'un et l'autre fu. rent suivis d'une chambre de justice, dont les opérations intimidèrent plus de gens qu'elles n'en punirent. Henri annula ensuite, par lettres patentes; tous les actés faits contre la marquise, et abolit la mémoire de son délit, quel qu'il fût: il lui épargna même l'humiliation de paraître devant le parlement pour l'enregistrement ; il réhabilita aussi les comtes d'Auvergne et d'Entragues, et leva la confiscation de, leurs biens, qui avait été prononcée. Mais l'Anglais Morgan fut banni pour toujours; d'Entrague fut exilé. à Malesherbes, et Valois condamné à rester à la Bas-, tille, pour mater son indomptable malice. Quant aux . seigneurs de la cour, tels qu'Epernon, Montmorenci, Bellegarde et autres, on ne voit pas qu'ils aient essuyé la moindre disgrâce à cette occasion. Peut-être Heuri se contenta-t-il de les tenir en respect, en leur faisant voir qu'il savait leurs menées, et qu'il pouvait

(1) Mercure, tom. I.

s'en garantir; peut-être aussi n'entrèrent-ils que faiblement dans le complot : il peut être arrivé que le comte d'Auvergne, connaissant leurs dispositions, ait présumé d'eux plus qu'ils ne lui avaient fait espérer, et que l'édifice de cette conjuration, tel que nous l'avons crayonné d'après Vittorio Siri, ait été moins fondé sur des engagements ratifiés que sur des propos vagues et des promesses générales des mécontents.

Si on en croit le même auteur, la vie du roi fut réellement en danger. Il rapporte que, la première fois que Henri revit le comte d'Entragues après la conclusion de cette affaire, il lui dit : « Est-il vrai que vous avez eu dessein de me tuer, comme on l'a publié? Oui, sire, répondit hardiment le comte, et jamais cette pensée ne me sortira de l'esprit tant que votre majesté m'ôtera l'honneur en la personne de ma fille, » Henri IV, dans cette occasion, oublia qu'il était souverain et menacé; il se souvint seulement qu'il avait le premier offensé son sujet, et il eut assez d'empire sur lui-même pour ne pas punir un audacieux qui le bravait (1). Soit raison, soit indifférence, ou lassitude des caprices de la marquise de Verneuil, il cessa insensiblement de la voir comme sa maîtresse, et s'attacha à Jacqueline de Beuil, qu'il fit comtesse de Moret, et dont le commerce ne lui causa pas les mêmes chagrins.

Pendant qu'il était tourmenté par ces agitations domestiques, on portait dans sa cour même une autre atteinte à sa tranquillité. Sully, le principal de ses (1) Mem. Rec., tom. I, p. 300. - Noue. Sully, tom. VI, p. 29

ministres et le confident de ses secrets, ne pouvait jouir de tant de crédit auprès de son maître sans des enir l'objet de la malignité des envieux de sa faveur; ils formèrent une espèce de ligue pour le perdre. Il y entrait, comme il s'exprime lui-même, des grands; des mariolets, des brelandiers de cour, des bigots espagnolisés, des batards, des maitresses et des financiers (1). Ils avaient tous leur rôle marqué, et ils s'en acquittaient avec un concert qui pensa les faire réussir. Les grands et les ministres ne parlaient presque jamais au roi sans lui représenter le danger de laisser tant de puissance entre les mains d'un seul homme. En effet, Sully avait l'artillerie, les finances ; et la plus grande influence sur le détail du royaume. Les ambassades et les gouvernements étaient presque tous remplis par ses créatures : d'ailleurs, ajoutaient les dévots, soufflés par les Espagnols, on connait son attachement au calvinisme; et, que peuveut penser les princes catholiques, et surtout le pape, en voyant votre majesté donner toute sa confiance à un ministro imbu de pareils principes? Les maîtresses et les gens attachés à elles, fâchès de l'économie de Sully, disaient qu'ils ne concevaient pas comment le roi pouvait se servir d'un homme qui faisait profession d'aversion ouverte contre toutes les personnes que son maître aimait, et qui, en haine de la tendresse de Henri pour elles, leur refusait tout, ou ne leur donnait qu'avec les marques de la plus grande répngnance. Enfin les financiers criaient que c'en était fait du crédit du roi; qu'à force de réductions et de

<sup>(1)</sup> Sully, tom. II.

retranchements sur leurs profits, les travailleurs se rebuteraient, et que cette partie d'administration était à la veille de tomber dans une confusion aussi funeste à l'état qu'au monarque.

Mais les plus dangereux de ces ennemis étaient ceux qui, loin de blamer Sully et d'inspirer des craintes à son sujet, le comblaient d'éloges, et élevaient jusqu'aux cieux son zèle, ses talents, et surtout ses succès. Ils en disaient tant, qu'il était impossible que le roi n'en conclût qu'on regardait Sully, à son exclusion, comme ordonnant tout, dirigeant tout, et étant la cause unique de l'état florissant où se trouvait le royaume. Par ce moyen, la jalousic se glissa dans le cœur du monarque; il prêta l'oreille indistinctement aux satires et aux louanges, également envenimé par les unes et les autres. Les écrits pleins d'éloges insidieux ou de critiques amères, qu'on faisait tomber sous sa main, étaient lus, et, pour ainsi dire, savourés. Les réflexions qu'ils faisaient naitre lui donnaient de l'humeur, et il commença à traiter son ministre avec une froideur qui ne lui était pas ordinaire. Sully qui s'en apercut, certain de son innocence, agissait comme s'il n'y prenait pas garde. Le roi, piqué de cette sécurité, qu'il attribuait à indifférence, redonbla de froideur. Le ministre se fâcha à son tour d'être comme disgracié sans sujet, et prit la résolution de ne faire aucune démarche pour finir cette brouillerie, déterminé à tout événement.

Il n'aurait pas été avantageux à Sully, et il aurait bien réjoui ses ennemis, si le roi, dont le caractère franc et le bon cœur souffraient de cette dissimulation, n'eût pris le parti de rompre enfin la glace, et de s'expliquer. Il partait pour la chasse, agité par les doutes que toutes ses insinuations élevaient dans son csprit. Sully, qui était venu lui faire sa cour, le quittait : « Où allez-vous? » lui dit le roi, qui ne cherchait qu'à entamer la conversation. « A Paris, sire, lui répondit-il, pour les affaires dont votre majesté me parla il y a deux jours. Eh bien! allez, lui dit-il; c'est bien fait. Je vous recommande toujours mes affaires. et que vous m'aimiez bien. » Ensuite il l'embrassa et le laissa aller. Mais à peine Sully avait fait quelques pas, que Henri le rappelle. « N'avez-vous rien à me dire? lui demanda-t-il. Non, pour le présent, répondit Sully. Aussi ai-je bien moi à vous, repartit le roi : » en même temps il le prend par la main, et le mène, à la vue de toute sa cour, dans une allée du jardin.

Dès le premier moment de la conversation, il ne tut plus question ni de soupçons ni de réserve. Le monarque nomma au ministre ceux qui avaient travaillé contre lui, et lui découvrit les manœuvres qu'ils avaient employées. Il lui montra les mémoires par lesquels on s'était efforcé de le surprendre, et en lut les endroits les plus frappants, moins pour entendre la justification de Sully que pour se justifier lui-même d'y avoir donné quelque créance, vu la manière adroite dont la calomnie était tournée; enfin le roi entreméla cette conversation de tant de regrets de s'être laissé prévenir, de tant de promesses d'une confiance et d'une amitié inaltérables, que le duc, emporté par sa reconnaissance, voulut se jeter à ses pieds pour le remercier. Pius prompt que Sully. Henri le prend-dans ses bras : « Relevez-vous, dit-il, ceux qui vous regardent vont croire que je vous pardonne. » Il l'embrassa avec un geste plein d'affection; et rentrant dans le cercle des courtisans qui les examinaient avec curiosité : « Messieurs, leur dit-il, je veux vous dire à tous que j'aime Rosny plus que jámais, et qu'entre lui et moi c'est à la vie et à la mort. »

Ces attaques sourdes de l'envie, de la malice et de la fausseté, qui semblaient vouloir se disputer le cœur franc et loyal de Henri IV, lui faisaient quelquefois regretter les temps où il n'avait à combattre que des ennemis découverts. « Mais, lui disait Sully, il faut que les grands roisse résolvent à être marteaux ou enclumes, partant jamais ne doivent-ils faire état d'un bien profond repos (1).»

Cette remontrance devenait surtout nécessaire en certains moments de découragement, dans lesquels le ministre voyait. le monarque disposé plutôt à souffrir l'indépendance de quelques mécontents, qu'à se donner la peine de les soumettre. Alors Sully faisait, pour ainsi dire, honte à son maitre de son inaction : « Pendant, lui disait-il, que vous avez tant de raisons de punir les auteurs de vos chagrins, et tant de moyens d'y réussir : une forte armée prête à marcher, sept millions dor dans la Bastille pour la payer, les arsenaux, les magasius pleins d'habits, de harnois, de poudre, de boulets, de provisions de toute espéce, deux cents pièces de canon; tous ingrédiens et drogues, ajoutait-

<sup>(1)</sup> Sully, tom. II, p. 77.

il, propres à médeciner les plus fâcheuses maladies de l'état, pour donner terreur à autrui, assurance et contentement à vous-même. » A la fin Henri résolut d'essayer de ce reméde contre les malintentionnés, et de commencer par le duc de Bouillon.

On a vu qu'après la mort de Biron il s'était réfugié en Allemagne; il parcourait les cours des souverains qui composent le corps germanique, et y faisait le personnage d'un nomme persécuté, tant à cause desa religion qu'à cause de sa souveraineté de Sedan. dont le roi, disait-il, était envieux. De tous ces endroits il adressait au monarque offensé des lettres derecommandation, des apologies, des protestations de fidélité et d'obéissance; mais en même temps il entretenait correspondance avec les mécontents de la conr de France et des provinces. Il les exhortait à ne se pas désunir, à ne se point rebuter des mauvais succès passés. « Le moment viendra, écrivait-il, où le roi sera forcé de plier; il n'est pas si puissant qu'on pense; et la preuve, c'est qu'avec toute sa mauvaise volonté, il n'ose user de violence contre moi. » Ces propos entretenaient des espérances parmi ceux qui désiraient du changement; de sorte que, malgré l'exemple donné en la personne de Biron, malgré le danger que venait de courir la maison d'Entragnes, l'esprit de rébellion se soutenait toujours. Henri résolut d'abattre la colonne à laquelle s'attachaient tous les artisans des tronbles et les gens avides de nouveauté; il manda au duc de Bouillon, retiré à Sedan, de venir se justifier, et lui envoya les passe-ports et les sûretés nécessaires. Bouillon demanda du temps; le roi menaça, arma, se mit en campagne, et marcha vers Sedan. La crainte alors mit au jour un parti qui s'était formé et augmenté sous les yeux du roi, sans presque qu'il s'en aper ut. La faction espagnole, qu'on appelait Catholique, afin de lui donner un air légitime, parut ouvertement d'accord avec les calvinistes, pour empêcher le monarque d'ôter toute ressource à l'indépendance. Ils furent secondés par les ministres qui appréhendaient que la guerre ne rendit Sully trop puissant, et par la reine même, qui voulait se faire un mérite de ses dispositions paeifiques : de sorte que le roi se trouva tourmenté de représentations et de prières. Elles se faisaient sous les murs de Sedan, où le due se tenait toujours, déterminé, disait-il publiquement, à s'ensevelir sous les ruines de sa principauté. Mais dans le particulier, loin de montrer une disposition si désespérée, il faisait entendre au roi qu'il ne demandait pas mieux que de se soumettre, pourvu qu'on ménageât son honneur. Henri aurait pu lui imposer la loi et l'obliger de se rendre à discrétion, sauf à lui faire grace ensuite; mais, n'étant pas soutenu par la fermeté de Sully, qu'on eut soin d'écarter du monarque pendant cette expédition, il consentit à faire un traité avec son sujet. Les conditions n'en furent pas dures : il rendit an duc ses bonnes graces, et ne se réserva que le droit de mettre dans Sedan une garnison française, afin d'empêcher Bouillon d'abuser de sa souveraineté, qu'on lui laissa,

Les années 1607 et 1608 furent les plus heureuses de la vie de Henri IV. Il voyait le royaume fleurir sous son gouvernement, et les armées bien entretenues en imposaient à ceux qui auraient voulu remuer au dedans, et mettaient les frontières à l'abri des incursions ennemies; les colonies se fortifiaient, le commerce s'étendait à l'aide des manufactures, l'agriculture était favorisée; enfin, Henri jouissait du plaisir si flatteur pour un bon prince, de pouvoir soulager ses sujets, quand des incendies, des grêles, des inondations, ou d'autres fléaux les rendaient malheureux (1). Il pourvoyait aussi à leur sûreté domestique; chacun commençait à pouvoir vivre tranquillement dans ses foyers, sans craindre les brigands titrés qui auparavant infestaient les provinces. Pendant les guerres civiles, beaucoup de gentilshommes s'étaient bâti, dans le plus épais des forêts, sur des rochers escarpés ou dans des tieux marécageux et inaccessibles, des espèces de forteresses à titre d'asiles. Après la paix beaucoup de soldats, devenus inutiles, s'y retirèrent; et de là, tantôt avoués par les propriétaires, avec lesquels ils partageaient le pillage, tantôt à leur insu, ils ranconnaient les villages voisins, et maltraitaient les voyageurs. Le roi envoya des troupes qui rasèrent ou démantelèrent ces petits châteaux, devenus l'effroi des citoyens pacifiques. Le laboureur put alors jouir sans crainte du fruit de ses travaux, et le marchand fréquenter sans danger les chemins qui conduisaient aux lieux où l'appelaient les besoins de son commerce.

L'Espagne ne voyait pas d'un œil tranquille ce profond repos dont jouissait la France; elle le regardait comme l'état d'un homme blessé, qui reprend ses forces pour les exercer de nouveau contre son rival;

<sup>(1)</sup> Sully, tom. II, p. 78. - Mere, tom. I.

il lui était donc important de retarder cette espèce de convalescence. Les moyens qu'elle employait étaient des entreprises sourdes tantôt contre une partie du royaume, tantôt contre une autre. L'ambassadeur d'Espagne corrompit quelques gentilshommes provençaux, qui promirent de livrer Marseille : ils furent découverts; et le secrétaire de l'ambassade se trouva si chargé par les complices, qu'il ne put échapper à une conviction juridique. Henri dédaigna de le punir lui-même, ou de demander qu'il fût puni. Il se vengea des Espagnols d'une manière plus sensible pour eux, par la considération qu'il acquit à leur préjudice chez les puissances étrangères. Il leur enleva en effet l'honneur de réconcilier les Vénitiens avec le pape, et les força eux-mêmes à recevoir sa médiation dans la longue trève qu'ils conclurent avec les Provinces-Unies.

Le sénat de Venise, déjà coupable aux regards des souverains pontifes, pour diverses dispositions sur lesquelles Clément VIII avait prudemment fermé les yeux, venait, pendant la dernière vacance du saint siége, de défendre l'aliénation des biens laïques en faveur des ecclésiastiques. Il avait de plus fait arrêter un chanoine et un abbé, prévenus tous deux de crimes énormes, et avait commis la comaissance de leurs délits à la justice séculière. Le nouveau pape, Paul V (Camille Borghèse) demanda la révocation des deux ordonnances; et, sur le refus du sénat, qui préteadit i avoir agi qu'en vertu du droit qu'il tenait de Dieu même de faire des lois, surtout pour les laiques et pour leur protection, le pontife excommunia

le sénat et le doge, et mit la seigneurie en interdit. Le sénat, à son tour, défendit la publication du monitoire du pape, et hannit du territoire de la république les capucins, les théatins et les jésuites, les seuls ecclésiastiques qui fermèrent leurs églises, Une controverse animée, sur l'étendue et les bornes des deux autorités, sur la distinction des délits civils et des délits religieux, sur la nature de l'interdit qui frappe à la fois innocents et coupables, s'établit d'abord entre le pape et la seigneurie. Les cardinaux Baronius et Bollarmin d'une part, et Fra l'aolo Sarni de l'antre, furent ceux qui s'y distinguèrent le plus. Bientôt on eut recours à d'autres armes; et à cette guerre de plume succédérent des préparatifs militaires. Le pape cependant, qui eat quelque appréhension de s'être trop avancé, désira trouver quelquemoyen de sauver sa dignité. Le duc de Savoie, le roi d'Espagne et Henri IV s offrirent à l'envi pour média-. teurs. Le dernier seul fut agréé. Il envoya le cardinal de Jovense à Venise et à Rome, et après trois mois denégociations, ayant obtenu de chaque parti de se relacher dans ses prétentions, il rétablit la paix aux conditions suivantes : que les édits de la seigneurie straient maintenus dans leur force, mais que les deux prévenus seraient remis entre les mains du roi; que les religieux bannis seraient rétablis, mais que les jésuites ne participeraient point à cette faveur jusqu'à nouvel ordre; et qu'enfin le pape n'accorderait point d'absolution qui lui supposerait le droit qui lui était contesté; mais que, sur la demande du roi et non pas des Vénitiens, le cardinal de Joyeuse, au nom du

pontife, déclarerait les censures révoquées, ce qui eut lieu le 21 avril 1607.

· Les efforts du roi pour la pacification de la Hollan le éprouvérent plus de longueurs et de contrariétés, et l'on n'y put même parvenir entièrement. L'archiduc Albert, frère d'Ernest, auquel il avait succédé dans le gouvernement des Pays-Bas, en 1595, et qui les avait depuis reçus en dot lors de son mariage avec l'infante Isabelle-Claire-Eugénie, en 1599, avait fait faire des propositions d'accommodement dès l'année 1606. L'année suivante on convint d'une trêve de huit mois pour faciliter les négociations. Mais la seule forme du traité de trêve occupa toute l'année, et épuisa tellement tout le temps stipulé pour cette même trêve, qu'il fallut la prolonger plusieurs fois pour enfamer l'affaire principale. Afin d'en hâter la conclusion, la France et l'Angleterre, dont l'intérêt commun était, ou de prolonger la division, ou d'obtenir aux Hollandais des conditions avantageuses qui procurassent un égal affaiblissement à l'Espagne, se lièrent avec eux par une triple alliance dont le but fut, ou de leur obtenir une paix honorable, ou de poursuivre une guerre vigoureuse. Mais les préjugés réciproques et les intrigues du stathouder Maurice, fils de Guillaume, qui redoutait une paix dont l'effet immédiat serait de lui enlever une partie de son influence, firent qu'après huit nouveaux mois de travaux les plénipotentiaires se séparèrent sans avoir puconvenir de rien. L'Angleterre et la France persistèrent néanmoins à offrir encore leur médiation. Henri surtout prit cette affaire à cœur. Il s'en fit même un point d'honueux, et à force de prières et même de menaces il obtint enfin une trèye de douze ans, qui fut proclamés le 14 avril 1609, et par laquelle 1s Provinces-Unies furent reconnues pour provinces libres et indépendantes. Après un tel témoignage de bienvillance. Henri s'attendait à lotterin s'afment des Hollandais, qu'ils accorderaient à leurs sujets cathotiques le libre exercice de leur religion; mais l'espr. il d'intolérance, cette maladie du siècle, qui fermentait chez les protestans aussi bien que chez les catholiques, les rendit également sourds à la voix de la justice et à celle da la reconnaissance.

Les malheureux Maures, expulsés de l'Espagne par Philippe III, tournèrent aussi leurs regards vers Henri, Cétait une industrieuse population de douze cent mille ames, qui, catholiques à l'extérieur, conservaient secrètement les dogmes et les pratiques de leurs ancêtres. Le conseil d'Espagne, auquel ils furent représentés comme machinateurs de projets sinistres, ne leur laissa que l'option de l'exil ou de la mort. Ils officient à la France de venir peupler les landes de Bordeaux et de les défricher. Ils ne demandaient que la liberté de conscience. Henri, occupé alors de graves intérêts de politique extérieure, et redoutant d'ailleurs de donner lieu à des imputations d'indifférence sur l'article de la religion, ne put ou n'osa pas accueillir leurs propositions; et ces infortunés, repoussés également et de leur sol natal où ils passaient pour sectateurs de Mahomet, et des rivages de l'Afrique. où ils étaient réputés déserteurs de sa loi, périrent presque tons victimes de tous les genres de misère,

Ces rivages inhospitaliers, renommés encore par les pirateries de leurs habitants, recurent alors un écliec, juste châtiment de leurs brigandages. Leurs vaisseaux; en tenant bloqué le détroit de Gibraltar. inquiétaient des flottes entières. Des armateurs de Saint-Malo, qui se trouvaient dans la Méditerranée et qui souffraient de leurs excès, conçurent le hardi projet de détruire d'un seul coup la majeure partie de leur marine, qui se trouvait réunie dans la rade de Tunis, sous la protection du fort de la Goulette. En plein midi, Beautieu, leur chef, sontenu de huit galions espagnols, qui secondèrent sa généreuse entreprise, penetre dans le havre avec audace; le vent ou l'artillerie du fort empèche ses vaisseaux d'approcher suffisamment; alors avec quarante hommes seulement il se jette dans une chaloupet brave le feu du château, aborde le vaisseau amiral amarré coutre les quais, le brûle, en incendie successivement trentecinq autres, et regagne les siens après ce perilleux exploit.

Le caractère loyal et généreux de Henri solièment établi alors en Europe, faisait rechèrches realiliance ou sa protection. Aussi vit-on le duc de Savoie, Charles-Emmanuel, ce prince si clairvoyant, attaché jusqu'alors par intérêt à l'Espagne, commencr à reconnaître que'la France pouvait lui être utile, et désirer son alliance (1). Les princes allemands, dont la maison d'Autriche alarmait l'indépendance, et les habitants de la Valteline, opprimés par le comte de Puentes, réclamaient tous le secours de la France:

tous étaient aidés, défendus, protégés, et les bons offices du roi s'étendaient au dehors comme au dedans: « Cependant, disait Henri, avec amertume, & Sully, ceux que j'ai comblés des plus grands bienfaits, ceux à qui j'ai réparti plus d'honneurs, sont assez audacieux que de dire que cette paix dont je jouis me fait négliger mes affaires, mépriser les entreprises glorieuses et honorables; que j'aime trop les plaisirs, auxquels j'emploie l'argent que je devrais leur donner en gratifications, comme ils méritent; que j'aime trop les bâtiments et les riches ouvrages. la chasse, les chiens et les chevaux, les cartes, les dés et tous les jeux; les dames, les délices, l'amour, les festins, les assemblées, comédies, bals, courses de bagues, où on me voit encore paraître avec ma barbe grise, et être aussi vain et content d'avoir reçu une bague de quelque belle dame que dans ma jeunesse. « Je ne nierai pas, avoue-t-il, qu'il n'y ait quelque

chose de vrai dans ces reproches; mais on devrait me pardonner ces divertissements, qui n'apportent au cun dommage à mes peuples, par forme de compensation de tant d'amertumes que j'ai goûtées, et des peines que j'ai eues jusqu'à cinquante ans. Est-il étonnant, d'ailleurs, qu'élevé dans la licence des camps l'aie contracté des vices? Les faiblesses sont l'apanage de l'humanité : la religion n'ordonne pas de ne point avoir de défauts, mais de ne pas s'en laisser dominer; ct c'est à quoi je me suis étudié, ne pouvant faire micux. Vous savez, ajoute-t-il en continuant d'adresser la parole à son confident, que, touchant mes maîtresses, qui sont la passion que tout le monde a

cru la plus puissante sur moi , je les ai rabaissées dans l'occasion , et que je vous ai hautement préféré à elles.

a' Je le ferai toujours, conclut-il avec une espèce de transport, et je quitterai plutôt maitresse, amours, chasse, bătuments, festins, plasirs, que de perdre la moindre occasion d'acquierir honneur et gloire, dont la principale, après mon devoir envers Dieu, ma femme et mes enfants, mes fidèles serviteurs et mes peuples, que j'aime comme mes enfants, est de me faire tenir pour prince loyal, de foi et de parole, et faire action sur la fin de mes jours, qui les conronne de gloire et d'honneur.

Voilà Honri IV peint par lui-nême avec cette noble franchise qui faisait le fond de son caractère, et cette inépuisable tendresse pour ses peuples, qui doit nous rendre sa mémoire si chère et si respectable. Il parlait selon ses désirs, lorsqu'il se promettait désormais un empire absolu sur ses passions; mais il étaitdestiné à donner encore à l'univers le spectacle d'une faiblesse qui ent des suites plus funestes que les autres.

L'écueil de ses bons desseins fut Henriette-Charolte de Montmorenci, fille du connétable, jeune beauté dont les écrivains du temps vantent les charmes avec, une espèce d'enthousiasme. Elle fut présentée à la cour par Diane, duchesse d'Angouléme, sa tante, qui la prit sous sa conduite (1). Dès ce premier moment, elle fixa l'attention des jeunes seigneurs qui pouyaient aspirer à sa main, et on s'apérqui aussi que, ses appus anissants n'échappaient pas à (1) flène, Rec, tom II, p. 20.— Buscephery; étou II, p. 21.5. l'œil curieux du roi. Entre ceux qui briguaient l'alliance du connétable, Bassompierre, jeune homme recommandable par l'esprit el la figure, d'une haissance et d'un mérite à posséder les premières charges de la couronne, obtint du père la préférence (1). Il tawailla à plaire à la jeune Montmorenci; et ce fut à l'occasion de ses progrèsamprès d'elle que le roi laissa (chapper le secret de sa passion (2). La crainte de laisser tomber l'objet de sa tentiresse sous la puissance d'un mari clairvoyant lui fit éloigner Bassampierres, et proposer le prince de Condé.

Ce mariage était avantageux à la jeune Montmorenci : Condé n'avait que vingt-deux ans; il était premier prince du sang, par conséquent héritier présomptif de la couronne, si les enfants du roi, tous deux en bas âge, vanaient à manquer. Son éducation fut très-soignées; il parjait latin, italien, esquand, et étaît plus instruit de la littérature et plus versé dans les hautes sciences que les princes n'ont coutume de l'être. Bentivoglio, nonce à Bruxelles, qu'il avait connu et cultivé, rapporte qu'il avait les traits du

<sup>(1)</sup> Merc., tom. I. — Bentivoglie, tom. I.

<sup>(</sup>a) Le roi le ite un jour fart, et lui dit. Basompiere, fet weie, priver ou qui ; je sui doeun non sentleneat anonieura, mais fou it outet de madenoietle de Montsevenci. Si în l'épouse et qu'elle rânte, je te havai şi eille m'aintit, le rume havai ; il vout mongre qu'el en eoi oi point cause de noire més melligaces. Basompiere, à qui c'e marige dait très aronageux, îner para moit pas afacted des poursuites que le nouseque lui finais aprevenir; mais for le present ai fort, la promit taut de le dédommager, que Basompieren, et des distinctions de la finais de l'aisse de la finais de la comme de la section de la comme de la section de la comme de l'aisse de la finais le present de la comme de la section de la comme de la section de la comme de l'aisse de la comme de la section de la comme de

visage saillants, qu'il était petit et maigre, trop blond, vif, dit-il, comme sont les Français, plein d'esprit, donnant facilement sa confiance, parlant agréablement et beaucoup, et par là facile à pénétrer.

Les attentions galantes du roi 'caient si remarquables, que le prince hésita à s'engager, et fit dire à. Lleuri, par le président de Thou, son tuteur, qu'il ne se sentait pas de goût pour ce mariage. Le roi, qui sentit le moit de sa répugnance, le fit venir, et lui dit, en présence du duc de Bouillon : « Yons pouvez l'épouser suns aucun soupon sur mon comple. » Sur cette parole Condé conclut et se maria.

Après les fètes de noces, qui furent brillantes et pompeuses, les présents de toute espèce abondèrent dans la maison de Condé; de sorte que tant de géné. rosité devint suspecte à l'époux. Il commença par éloigner, sans affectation, sa femme de la cour. Le roi s'aperçut de la précaution : il en marqua quelque peine, mais sans faire plus mauvais visage au mari. Il ticha au contraire de le gagner par de nouveaux biensaits, Cette ruse tourna contre lui-même. Les confidents du prince, qu'apparemment le monarque n'avait pas eu soin de gagner, empoisonnérent ces dons, et firent voir à Condé, dans les libéralités du toi, un dessein de séduction à laquelle sa jeune épouse ne résisterait peut être pas toujours. Heuri lui-même donna lieu à ces imputations, par les imprudences qui lui échappèrent. Non content de montrer trop de chagrin de son absence de la cour, il se travestit plusieurs fois, et entreprit des courses nocturnes pour se procurer le plaisir de rester seulement quelques moments avec elle. Ces indiscrétions confirmèrent le prince dans la résolution de ne plus mener sa femue à la cour, et même de l'éloigner des endroits que le roi fréquentait. Alors non-seulement les présents cessèrent, mais cour on ôt au prince des revens dont le retranchement ne fit que l'aigrir davantage; il se permit des plaintes et des murmures; le roi y répontit par des menaces. Le duc de Sully fut chargé d'aller signifier à Condé l'ordre de faire cesser les propos malins et calomnieux qu'occasionaient les craintes jalonses qu'il marquait; et de les faire cesser on ramemant sa femme à la cour, où il trouverait toute sorte de streté.

Sully, le moins propre des hommes à adoucir ce qu'un pareil commandement avait d'amer, intimida si fort le prince, en lui montrant le danger de pousser à bout la colère du roi, et en mettant dans ses discours des menaces indirectes d'exil ou de prison, qu'au lieu de plier Condé résolut de se sauver et d'emmener sa femme avec lui. Il avait pris d'avance la précaution de se retirer dans son château de Verteuil, sur la frontière de Picardie. Il en partit, le 29 novembre, deux heures avant le jour; la princesse et une de ses demoiselles étaient en croupe chacune derrière un domestique. Deux gentilshommes faisaient toute l'escorte. Ils forcèrent la marche, et le même jour, de bonne heure, ils arrivèrent à Landrecy, première place des Espagnols dans les Pays-Bas. Ces provinces étaient alors gouvernées par l'archiduc Albert, qui avait épousé l'infante Claire-Eugénie, sa cousine, Ces deux époux, aussi unis par leurs vertus que par

les liens du mariage et du sang, retraçaient dans leur cour la gravité des mœurs antiques (1). Les assemblées, qui étaient très-fréquentes, les bals même et les plaisirs qui out coutume d'être accompagnés de tumulte, se ressentaient du goût des maîtres pour la règle et la bienséance. On y connaissait la galanterie, mais sans pétulance; la gaieté du sexe s'y déployait sans contrainte, parce qu'elle n'avait à craindre ni entreprises alarmantes, ni interprétations malignes. Tout enfin s'y passait dans l'ordre : les hommes s'occupaient des affaires; les femmes, à l'exemple de l'archiduchesse, travaillaient de l'aiguille et réglaient leurs maisons. Albert et son épouse mettaient leur bonheur à faire celui des peuples confiés à leurs soins, et à entretenir autour d'eux la paix, source de tous les biens : aussi ne craignaient-ils rien tant que de la voir troublée par des inquiétudes que la guer.e entraîne; et c'est par là que Henri IV se flatta de les contraindre à rendre la princesse de Condé, quand il sut qu'elle était dans leurs états.

Sully raconte assez plaisamment la manière dont cette nouvelle fut reçue à la cour : il représente le roi quittant assez brusquement le jeu, se promenant à grands pas, frappant du pied, laissant échapper des exclamations de dépit, pendant que les courtisans, affectant un air de tristesse, detournaient la tête pour sourire, et que dans l'appartement de la reine, on laissait ouvertement éclater la joie que causait cet évenement; mais le plus curicux de la scéne se passa au conseil que le roi fit assemblet, quoiqué la nuit

(1) Bentivoglio, topa. I.

fut dejà avancée. Villeroi, premier opinant, conclut à députer au prince de Condé quelque personne grave qui lui fit sentir l'inconvénient de sa démarche, et qui l'engage it par honneur à revenir avec sa femme-Cet avis annonçait des lenteurs et de l'incertitude; il ne fut pas adopté. « Le vôtre, dit le roi, en se tournant vers Sully, Cette affaire, répondit-il, est trop importante pour opiner sur-le-champ. On vient de me tirer du lit, et mes conceptions ne sont pas encore hien éveillées. Dites toujours, reprit le roi, que fautil faire? « Sully rêva un moment et dit : « Rien. Comment! rien. Rien, sire: et, quand les Espagnols verront que vous ne vous souciez ni du prince ni de sa femme, ils les abandonneront d'eux-mêmes (1). » Henri reste pensif un instant, secoue la tête, et se tourne vers Jeannin. Celui-ci, ayant eu le temps de connaître ce qui convenait au roi, conseille d'envoyer après les fugitifs, de les ramener de gré ou de force, de les demander à l'archiduc, s'ils sont déjà sur ses terres, et en cas de refus de lui déclarer la guerre. Cet avis, conforme à la vivacité de Henri, prévalnt, et il fut décidé que Praslin, capitaine des gardes, partirait sur-le-champ, et irait signifier à l'archiduc lintention du roi, et le conseil finit. Sully, en sortant, lui dlt d'un air entre sérieux et hadin : « Je. savais bien, sire, que, ne m'ayant pas donné le loisir d'y penser, je ne dirais rien qui vaisle; mais dans deux jours je vous aurais donné un bon conseil. »

Praslin partit, muni d'ordres aux gouverneurs des places et aux commandants des troupes de lui (1) Sully, tom. I, liv. Ill, chap. XXXV, pag. 342.

prêter main-forte. Il aurait pu, dit-on, enlever le vrince, parce que l'archiduc, dans l'intention de garder des ménagements avec le roi, pria Condé de chercher un asile ailleurs : il fut obligé de repasser le long de la frontière de France, où il y avait " beaucoup de troupes, pour gagner l'Allemagne; et on soupçonna Praslin de n'avoir pas voulu user de tout son pouvoir dans une cause odieuse. Quant à la princesse, elle était en sureté. Condé, pour ne point exposer ses hôtes, avait résolu de l'emmener avec lui; mais l'archiduchesse, jugeant qu'elle pécherait contre la bienséance, en souffrant qu'une jeune personne s'exposat aux risques d'une pareille course, promit au mari de la garder, et la retira à Bruxelles. Henri, n'ayant pas réussi dans cette première tentative, résolut d'employer ruse et force, s'il le fallait, pour faire revenir la princesse en France, et il ne se trouva' que trop d'âmes basses et de vits adulateurs qui servirent sa passion, et qui l'augmentèrent peut-être par les consoils et les espérances qu'ils lui donnèrent.

Il parut que dans le commencement la jeune princesse fut moins flattée de l'amour du rof que des agréments qui en étaient une suite, tels que des présents sans nombre, tous plus précieux les uns que les autes, des fitse dont elle était l'hérome, des préférences distinguées, des louanges, des respects, des hommages qui approchaient de l'adoration (1). Quandles ombrages de son mari l'eurent retirée de la cour et privée de ses plaisirs, elle regretta eclui qui les fisissit naître sous ses pas; et aux regrets succède une inclinaitre sous ses pas; et aux regrets succède une incli-

(1) Mémoires Rec, tom. II, p. 113. - Bentivoglio, tom. I.

nation qui lui donna de l'éloignement pour son époux. L'archiduchesse, en parlant d'elle, disait : « C'est un caractère angélique, dans lequel il n'y à à reprendre que sa passion pour le roi, qui est son sortilége. «

Mais ce sortilége n'avait rien de surnaturel; la magie consistait dans les conseils des femmes qui l'environnaient à Bruxelles et qui étaient toutes gagnées. Elles faisaient parvenir entre ses mains les lettres du roi, lui dictaient les réponses, enflammaient son imagination, et persuadaient facilement à une femme de seize ans, accontumée au style des romans, d'employer des termes de tendresse, des illusions amoureuses, qu'elle pouvait ne regarder que comme des jeux d'esprit, mais qui redoublaient la passion du roi, parce qu'il les regardait comme les expressions d'un cœur tout à lui. La plus adroite et la plus ardente de ces femmes était l'épouse de Brulart de Puysieux, comte de Berny, fils du chancelier et ambassadeur de France à Bruxelles. Le roi envoya, pour la seconder, le frère de la belle Gabrielle, Annibal d'Estrées, marquis de Cœu-. vres, qu'il chargea de ne rien ménager, de tout risquer, et qui en conséquence crut pouvoir tout se permettre, afin de procurer à son maître la satisfaction qu'il désirait. On commença, comme dans toutes les affaires, par la négociation. Le roi trouva bon que le prince revînt à Bruxelles, où il arriva le 23 décembre. Depuis ce moment, les propositions qui furent faites n'offrent qu'inconséquences et contradictions, parce que, dit Siri, on parlait toujours du prince et

très-peu de la princesse, et qui était pourtant le sujet principal de ces mouvemens.

Les intérêts étaient fort compliqués à la cour de Bruxelles. Le couseil d'Espague n'avait pas toujours les mêmes vues que l'archiduc. Celui-ci désirait l'ac-. commodement, tant par haine pour les tracasseries que par la crainte de voir tomber sur lui tout le poids de la colère du roi. Les Espagnols, au contraire, fondaient sur ces brouilleries, l'espérance de rallumer la guerre civile en France : ils ne voulaient pas que le prince se prêtât à aucun accommodement; ils l'exhortaient, au contraire, à se déclarer ouvertement contre le second mariage du roi et contre la légitimité de ses enfants, parce que le divorce, disaient-ils, avait été prononcé sur de faux exposés, et ils promettaient d'appuyer ses droits de toutes leurs forces. Dans l'appréhension que Condé ne se laissat aller aux sollicitations de la France, et qu'il n'y retournât, Dom Inigo de Cardinal, ambassadeur d'Espagne à Paris, lui faisait dire qu'il n'y aurait jamais de sûreté pour lui, et l'avertissait de se défier des espions et des émissaires corrompus dont il prétendait savoir certainement que le prince était environné, Spinola, l'homme de l'Espagne à Bruxelles, entrant dans ces vues, affectait les plus grandes attentions pour des hôtes si précieux; et, sous prétexte de veiller à ce qu'il ne leur fût fait aucune violence, il prenait toutes les précautions nécessaires afin qu'ils ne pussent s'échapper. On soupconna qu'à la politique Spinola joignait un intérêt plus puissant; savoir un goût vif pour la princesse. Elle s'en aperçut elle-même; et dans la suite, racontant cette aventure, elle disait naivement : « Mon étoile me destinait à être aimée par des vieux. »

Quant aux propositions des agents du roi auprès du prince, elles décelaient leur embarras : ils l'exhortaient à revenir en France avec sa semme; il y consentait, mais il demandait de vivre éloigné de la cour, et qu'on lui donnât une place de súreté. Les négociateurs répondaient que ce serait une précaution déshonorante pour le roi, et que, si le prince craignait quelque chose, il pourrait, après avoir ramené son épouse, aller faire une promenade de dix-huit mois ou deux ans en Italie. Si 7ous l'aimez mieux, lui disait-on, il est possible de rompre votre mariage, et le roi se chargera d'en poursuivre à Rome la dissolution, Le prince ne s'y refusait pas; mais il voulait, en attendant, rester maître de sa femmo. D'Estrées répondait qu'il fallait qu'elle fût hors de la puissance de son mari, afin de donner un consentemeut libre aux procédures. On faisait semblant d'appréhender que la jeune épouse n'éprouvât quelques mauvais traitements de la part d'un mari ombrageux, et on la faisait redemander à l'archiduc par le connétable, son père; ou bien, madame d'Angoulême, sa tante, qu'on savait être une complaisante du roi, offrait de venir demeurer auprès d'elle à Bruxelles, pour la préserver des attentats de la jalousie.

Les pourparlers n'avançaient pas les affaires, et le mois de lévrier s'écoulait saus que rien se terminat. D'Estrées prit alors la résolution de traucher le neued des difficultés par l'enlèvement. Il raconte lui-même qu'il entretenait des espions auprès de la femme et du 1610.

mari, qu'il était instruit de leurs dispositions, et que ces lumières lui servaient à fomenter leur désunion (1). Le but d'obliger un roi peut-il ennoblir un pareil manége? Il connaissait aussi les lieux où le prince passait son temps, et les moments où la princesse était libre. D'Estrées s'assura de son consentement, aisé à obtenir d'une joune personne entourée de gens consommés dans l'art de la séduction. Il forma le plan de son entreprise, qui était infaillible, et l'envoya au roi. Ce prince, dévoré par le désir de se satisfaire, comptait tous les moments; et, quand il jugea que l'exécution ne pouvait plus éprouver d'obstacles, il dit à la reine : « Tel jour, à telle heure, vous verrez ici la princesse de Condé. » La reine fait sur-le-champ avertir l'ambassadent d'Espagne. Celui-ci dépêche un courrier qui fait tant de diligence, qu'il prôcède l'heure fixée pour l'enlèvement. Condé demande des gardes; l'archiduc lui en donne : ils s'emparent avec fraças des avenues du palais d'Orange; toute la ville est en rumeur. D'Estrées s'aperçoit bien qu'il est découvert, et se détermine à faire du moins bonne contenance. Il demande audience, quoiqu'il fût déjà nuit, se plaint hautement des bruits injurieux qu'on répand contre son maître, et demande que les gardes soient levées. Albert répond tranquillement qu'il y a une entreprise formée; qu'il en est sûr; qu'il croit bien que le roi n'y a aucune part; que sans doute c'est l'ouvrage de quelques Français trop zélés qui ont cru par là obliger leur maître : mais que, pour obvier à ces inconvénients, des le lendemain, il donnera à la prin-(1) Mére, Rec., p. 113.

cesse un asile dans le palais, auprès de l'archiduchesse, son épouse.

Cette résolution fut un coup de fondre pour d'Estrées; elle anéantissait ses projets et ses espérances : il se replia en cent manières pour tâcher d'obtenir un délai. La princesse, par son avis, fit la malade: en même temps elle demanda un bal à Spinola, qui s'excusa sur les circonstances avec un sourire ironique. Enfin, dès le lendemain, comme l'avait promis l'archiduc; elle coucha au palais. Alors d'Estrées ne ménagea plus rien : il fit signifier par un notaire à Condé un ordre du roi, qui lui enjoignait de revenir en France, sous peine d'être déclaré criminel de lèsemajesté. Le prince ne s'épouvanta pas; il répondit respectueusement à la sommation, mais il fit à d'Estrées des reproches vifs sur le rôle qu'il jouait dans cette affaire. « Tout ce que j'ai fait, répliqua le courtisan, a été pour obéir aux ordres du roi mon maître, que je dois exécuter, justes ou injustes. » Cette morale le consola sans doute du mauvais succès de son - SASSESSE ENGLANGED entreprise.

Quand elle eut échoué, toute négociation cessa. Aux démarches pacifiques succédérent des menaces de guerre. Henri mit ses troupes en mouvement, et montra'à l'Espagne étonnée l'armement le plus formidable qui eût jamais menacé sa puissance. Ce fut alors, dit-on, qu'il conçut le dessein de former de toute l'Europe une république pacifique, par le moyen d'un conseil composé des députés de tous les souverains. Ce conseil aurait eu à sa disposition une armée formée des contingents de ces princes, toujours prête à marcher contre ceux d'entre eux qui voudraient rompie l'équilibre; projet ridicule, vanté par quelques écrivains, mais qu'on ne doit regarder que comme un délire politique, qui n'a jamais pu être enfanté par une tête aussi saine que celle de Henri IV.

Quelque part que pussent avoir en ce moment sur les résolutions du roi, et sa passion pour la jeune princesse, et la honte qui rejaillissait sur lui des défiances du prince de Condé et des mesures de l'archiduc, il ne faut pas croire, avec les compilateurs d'anecdotes galantes, avides de recueillir tous les bruits que la légèreté, la politique, la malice et la haine faisaient circuler à l'envi, que ce furent ces motifs qui déterminèrent Henri à la guerre, et à rompre avec l'Espagne et la maison d'Autriche. La preuve qu'il y était disposé de longue main, c'est qu'il était prêt, et que ses armements étaient formidables. Cet incident contribua tout au plus à l'affermir dans ses résolutions, à les hâter, et à joindre des causes personnelles de rnpture à celles dont la politique s'était déjà fait un titre pour se déclarer. Les véritables causes de la guerre étaient dans un ressentiment profond des anciennes injures faites à la France, dans les désastres et les troubles que la maison d'Autriche avait cumulés sur ce royaume, depuis les temps de François l'et de Charles-Quint, et dans l'espoir d'en prévenir le retour, en profitant de toutes les circonstances pour abaisser et circonscrire cette puissance. L'occasion attendue pour éclater s'était présentée en Allemagne dès l'année précédente, et le retour du printemps

était l'époque fixée d'avance, au commencement des hostilités.

Jean - Guillaume, duc de Clèves et de Juliers, mort sans enfants, avait laissé sa riche succession à disputer entre six prétendants. C'étaient : 1°. la mason albertine ou électorale de Saxe, fondée sur des expectatives anciennes, confirmées par l'empereur Frédéric III; 2º. la maison ducale ou ernestine, aux droits de Sibylle de Clèves, épouse du malheureux électeur dépouillé par Charles-Quint, lequel lui avait aussi reconnu un pareil droit d'expectative; 5º. l'électeur de Brandebourg, comme époux d'Anne de Prusse, fille de la sœur aînée du défunt; 4°. Philippe-Louis, duc de Neubourg, époux de sa seconde sœur et fils de ce Wolfgang, duc de Neubourg, mort à son arrivée en France en 1558; 5°. Jean-Casimir, duc de Deux - Ponts - Clebourg, neveu de Philippe-Louis par son père et encore par sa mère, troisième sœur de Guillaume; 6º. enfin Charles d'Autriche, marquis de Surlgau, cousin germain de l'empereur et époux de la quatrième. L'empereur, juge naturel des contestants, évoqua la cause à son tril unal : et, en attendant l'issue du jugement, il ordonna le séquestre entre les mains de l'archiduc Léopold, son cousin, évêque de Passau: L'électeur de Brandebourg et le duc de Neubourg se refusèrent à reconnaître pour juge un prince qu'ils accusaient de vouloir s'approprier lui-même cet héritage, et ils excitèrent les états protestants d'Allemagne à se prononcer en leur faveur Réunis à Hall, ils y conclurent la fameuse union évangélique, ct réclamèrent l'accession du roi de France, qui en

L'Espagne sentit que, si la guerre s'entamait, elle ne pourrait la soutenir sans perte : c'est pourquoi Philippe aurait voulu la prévenir. Il fit proposer le ma ringe de l'infante sa fille avec le dauphin, tons dens du même âge. Le roi refusa d'entrer en pourpaler à cet égard, et son refus donna lieu de publier que ce u était. ni l'intérêt de ses alliés, ni colui de son royaume, qui l'engageait'à rompre la paix, mais sa seule passion, et que la princesse de Condé était une nouvelle Hélène qui allait embraser l'Europe. Ceste opinion se

pendit pas en France avec tout l'Odieux dont on put la charger. Ou y ajouta que le roi voulait détrôner lo pape, et mettre un hoguenot à sa place : imputations puériles, calomnies ridicules et irrefléchies, mais qui font impression sur le peuple. On remanqua qu'il mayait plus la même ardeur pour la guerre, et que les eurolements devenaient difficiles : on se permettait, dans les conversations, sur la rupture de la paix, des réflexions qui montraient que les motifs auxiliaires nétaient ni inconnus ni approuvés. Les étrangers pensaient à ce sujet comme la plupart des Français. La fuite du prince de Condé, qui, ne se croyant pas en sûreté à Bruxelles, se sauva à Milan, redoubla les préventions.

Quels cris d'étonnement dans toute l'Europe, quand on vit le plus proche parent du roi, le premier prince du sang, obligé de se cacher, de fuir, de chercher un asile chez les étrangers, parce qu'il ne voulait pas livrer sa femme! Les amis de Henri en étaient consternés; ses ministres ne le justifiaient qu'avec une espèce de hontel Lui-même ne parlait de la princesse, du prince, et de son dépit contre les Espagnols, qu'en termes ambigus, qui marquaient son embarras : il devenait reveur, furieux, impatient; il n'aspirait qu'au moment d'être à la tête de son armée, se flattant sans doute que le fracas des armes ferait diversion aux idées noires dont il était fatigué. car ce fut alors qu'il eut toutes ces inquiétudes, toutes ces alarmes intérieures, dont on a fait depuis des pressentiments et des prédictions. Comme il comptait que son expédition serait longue et pourrait le

distraire des soins de son royaume, il voulait laisser sa femme régente; et, afin de lui donner plus d'autorité, il résolut, sur ses instances, de la firire couronner: mais ce couronnement était un vrai tourneur pour lui. Quelquefois il en hâtait les apprêts avec la plus grande diligence; quelquefois il était piqué de l'empressement de la reine, et suspendait les préparatifs. Enfin, dans ses paroles comme dans ses actions, on voyait les symptômes d'une agitation inquiète, qui surprenait autant que la tranquillité des Espagnols.

Îl paraît en effet singulier que, se voyaut menacépar des forces si considérables, ils ne prissent aucune mesuré pour résister : c'est ce qui fait dire à Sully quau défaut d'une défense légitime, « ils étaient disposés à se suver par trahsions, perdides, meurtres, empoisonnements et assassinats, » Mornay pensaît de même. Mais, sans recourir à des conjectures déshonorantes, on explique peut-être leur inaction, quand on se rappelle qu'ils croyaient avoir à leur disposition un moyen sûr et prompt de faire tomber les armes de la main du roi, lorsqu'ils seraient pressés; savoir, de lui rendre le prince et la princesse de Condé.

Pendant que les ennemis étrangers affectaient cette sécurité, les Français attachés au roi se laissaite troubler par des événements ordinaires, qu'ils transformaient en pronostics effrayants. On répandait aussi des horsecopes, des prédictions, des bruits de conspirations et d'attentats, jeus si mal fondés, que le roi rebuté ne voulait plus en enteudre parler. A

son exemple, les minutes, Sully lui-même, si intéressé à la conservation de son maître, n'en faissient aucun ces, et regardaient ces avertissements et ces rélations comme plus capables d'inquièter que de servir (1).

Mais ce qu'ils auraient dû tous pe pas négliger, c'était ce qui se passait à la cour. Il v régnait une indiscrétion effrénée. Les mécontents, trouvant à mordre sur les motifs de la guerre qu'on allait commencer, . n'épargnaient pas le monarque. La reine, toujours ulcérée des infidélités de son époux, se soulageait par des plaintes assez publiques qui enhardissaient la médisance et la calomnie. Les confidents de cette princesse, entrè autres Concini et sa femme, se permettaient des railleries sur les galanteries du roi, peu séantes à son âge, et des murmures de ce qu'il prostituait à dautres une tendresse que la reine méritait si bien. Enfin , des prédicateurs indiscrets osaient l'apostropher en face, en des termes que le seul respect pour le lieu où ils parlaient aurait dù leur interdire. Henri était instruit des attaques sourdes qu'on donnait à sa réputation et à sa tranquillité, Quelquefois il meditait d'en punir les auteurs; mais il revenait Lientôt à sa bonté ordinaire, et se contentait de dire : « Quand je n'y serai plus, on verra ce que je vaux. » in a delic in the state of

Ces mécontentements ne l'empêchèreut pas de permettre le couronnement de la reine; il se fit à Saint-

<sup>(1)</sup> Sully, ibid. — Matthieu, p. 38. — Le Grain, tom. VIII, pag. 432. — L'Étoile. — Mercure. — Nicolas Pasquier, vol. 61, pag. 1053.

Denis le 13 mai. Il échappa à ce prince, pendant la cérémonie, une réflexion morale et chrétienne, que l'histoire ne doit point omettre. Voyaut la grande affinence de personnes de tout état et de toute condition : « Ceci, dit-il, me fait souvenir du jour du jugement, et on scrait bien étonné si le juge se présentait (1). » Il fut très-gai toute la journée; mais, en entrant dans Paris, ses soucis recommencerent. Le lendemain, 14 mai, jour funeste, Henri s'occupa toute la matinée des affaires de la guerre. Il avait envoyé demander à l'archiduc le passage par la Flandre, pour pénétrer en Allemagne; et, comptant sur un refus, il s'appretait à l'obtenir par force. On remarqua qu'en sortant de son cabinet, il se promena longtemps dans les Tnileries avec la marquise de Verneuil, qu'il ne voyait plus que rarement. Il lui promit de faire un état brillant à son fils. Son dessein, dit-on, était de lui donner tout ce qu'il possédait avant que d'être roi; et, pour lui montrer qu'il ne lui restait plus aucun ressentiment des choses passées, il voulait tirer le comte d'Auvergne de la Bastille, et lui donner le commandement de la eavalerie légère; mais ces projets étaient souvent entrecoupés de sombres rêveries, de pensées mélancoliques, qui lui arrachaient malgré lui des élans de tristesse. En vain ses courtisans tachaient de redonner quelque vigueur à cette âme flétrie : « Mes amis, leur répétait-il, comme s'ils eussent tous été conjurés contre lui, je mourrai l'un de ces jours; et, quan I vous m'aurez perdu, vous connaitrez ce que je valais, et la disserence qu'il y a de moi (1) Matthieu, p. 41.

à un autre homme. » Inutilement s'efforçaient-ils encore de le rappeler à la joie, en lui remettant sous les yeux les avantages dont il jouissait : bonne santé, royaume florissant, amour de ses sujets, belle femme, heaux enfants. « Que vous faut-il de plus, lui disaient-ils? Qu'avez vous à desirer? Ah I mes amis, ripondait-il en soupirant, il faut quitter tout cela. »

Pendant le diner, il s'entretint de projets utiles à son royaume, de la satisfaction de se trouver à la tête de ses tronpes, du plaisir qu'il avait de ce que cette guerre ne coûtérait rien à ses peuples, et de ce qu'il sacrifierait tout au plus ses épargnes (i). En quittant la table, il se promena à grands pas; d'un air irrésolu demanda son carrosse, y monta, y fit monter avec lui les ducs d'Épernon, de Roquelaure, Montbazon, Lavardin et La Force. Quand on lni demanda où il voulait aller : Tirez-moi d'ici . dit-il d'un ton chagrin: puis il commanda qu'on le menat à l'Arsenal, où il youlait converser avec Sully. Les rues étaient embarrassées par les apprêts qu'on faisait pour l'entrée solennelle de la reine. Au coin de la rue de la Féronnerie, qui était alors fort étroite, un surcroît d'emharras, occasioné par des voitures de vin, obligea les gardes de se disperser! et le carrosse d'arrêter (2). Dans ce moment, un homme appelé Ravaillac, nom trop fameux; qui suivait le roi depuis le Louvre, monta sur la petite roue du carrosse; et porta à

<sup>(1)</sup> Matthieu, p. 810. — L'Étoile. — Mém. de Condé, tem. VI, pag. 19.

<sup>(</sup>a) Davrigny, tom. I, pag. 116. - Nicolas Pasquier, vol. II, pag. 1055. - Gramond, pag. 8. - Mem. Rec., tom. IV.

Henri IV deux coups de couteau, dont l'un lui perça le cœur.

Si Ravaillac ett jeté son couteau et se fût confondu dans la foule, jamais on n'aurait pu déceuvrir doù partait le coup. Il resta près du carrosse, son couteau à la main, comme un homme troublé: deux valets de pied le saisirent; les gardes accourant au bruit, l'épée haute, voulurent se jetes su'r lui ji le duc d'Épernon les contint, et le fit mettre en sdreté. Les chevaux tournèrent bride, et on reporta tristement au Louvre le corps sanglant du malheureux Henri.

Dans ces occasions, chacun prétend deviner ou être bien instruit. L'opinion la plus générale fut qu'il y avait une conspiration. On y mettait des personnes de partis et de caractères absolument contraires, la reine et la marquise de Verneuil, les jésuites et les huguenots, le prince de Condé, le conseil d'Espagne, le comte de Fuentes, tous ceux enfin, tant au dedans qu'au dehors du royaume, qui avaient des relations directes ou indirectes à la cour. Sans pouvoir précisément assigner les coupables, on croit encore assez communément qu'il y eut des complices. Si on les cherche dans le procès de Ravaillac, la pièce la plus authentique qu'on puisse consulter, on n'en trouvera aucun. Ce monstre paraît tou ours seul, en proie à des visions tantôt puériles, tantôt impies, dévoré de scrupules causés par l'ignorance et une fausse idée de la religion, curieux de nouvelles d'état, écoutant avidement sans choix ni discernement ce qui se disait sur ce sujet entre les gens de la lie du pemple, sa compagnie ordinaire, et réalisant dans sa noire imagina-

tion les desseins injustes que ces personnes mal instruites pretaient un roi. Ravaillac, au moment qu'il fut arrêté, dans ses-interrogatoires, à la torture, sur l'échafaud, pendaut la durée d'un cruel supplice, a soutenu, saus jamais varier, qu'il n'avait aucun complice : il a dit et protesté qu'il s'était déterminé à cet attentat; parce qu'il croyait que le roi favorisait les huguenots, qu'il était lui-même huguenot dans l'ame, et voulait faire la guerre au pape; que cette idée lui était venue des sermons auxquels il avait assisté; qu'en conséquence des plaintes qu'il entendait faire du gouvernement, qu'il s'était persuadé que le roi n'était pas aimé, et qu'il rendait un grand service à la France en la délivrant de ce monarque. En effet, il montra beaucoup d'étonnement, quand il vit, au momeut de son supplice, le peuple désolé de la mort du roi, le charger de malédictions, lui refuser les prières qu'on fait ordinairement pour ces malheurenx, et ne point dédaigner d'aider le bourreau à exécuter l'arrêt porté contre lui.

Ravaillac était parti d'Angoulème, sa pairie, six mois avant son crime, dans l'intention, disait-il, de parler au roi, et de ne le tuer que s'il ne pouvait réussir à le convertir. Ils e présenta au Louvre et sur le passage du roi à plusieurs reprises, fut toripours reprises, ét enfin s'en retourna. Il vécut quelque temps moins ourmenté par ses visions ; mais, vers Péques, il se sentit tenté avec plus de violence : il revint à Paris, vola dans une auberge un conteau qu'il trouva propre à son exécrable dessein, et s'en retourna en écore. Étant près d'Étampes, pour ne pas succomber,

il cassa entre deux pierres la pointe de son couteau. · la resit presque aussitôt, regagna Paris, suivit le rei pendant deux jours; et, s'il n'avait pas trouvé cette occasion, il était résolu de s'en retourner le lendemain faute d'argent : d'ailleurs, il affirma que jamais il n'avoit parlé de son dessein, ni pris conseil de personne. Ces faits minutieux, qui sont les plus importants dans ces sortes d'affaires, faits tous également prouvés, ne laissent conjecturer aucun complot dont Ravaillac ait été l'instrument. Il ne faut pas toujours des exhortations, de l'argent et des promesses pour armer de pareils monstres. Des mutmures sourds, des plaintes trop hardies, de la licence dans les réflexions et les conjectures, peuvent enflammer ces tempéraments bilieux, ces hommes dévorés d'un feu sombre, qui se nourrissent de mélancolie, et saycurent, pour ainsi dire, les mécontentements. On a vu, par les aveux de Ravaillac, qu'il était un de ces fanatiques d'état, si dangereux, et qui sont pent-être plus communs qu'on ne pense.

Au premier bruit de la mort de Henri IV, caus; par un attentat si horrible, la France entière parut plongée dans le deuil. Le commerce fut suspendiu les travaux de toute espèce cessèrent les gens de la campagne se transportaient par troupes sur les grands chiemins pour avoir des nouvelless et, quand ils ne purent plus douter de leur malheur, ils s'écrièrent en suglotant ; e. Nous avons perdu notre père. » Ils lui rendaient ainsi en regrets la tendresse qu'il avait toujours montrée pour cette partie psécieuse deses sujéts. Ce bon prince s'entrenait v'olontiers avec-

HISTOIRE DE FRANCE. eux, s'informait du prix des denrées, de leurs gains, de leurs pertes, de leurs ressources. Les courtisans, qui voudraient que toutes les faveurs du souverain . fussent pour eux, les ministres, qui ont quelquefois tron de raison pour craindre la curiosité du prince, blamaient cette popularité, comme incompatible avec la majesté. « Les rois mes prédécesseurs, répondit-il, tenaient à déshonneur de savoir combien valait un teston; mais, quant à moi, je voudrais savoir ce que vaut une pite, et combien de peine ont les pauvres gens pour l'acquérir, afin qu'ils ne soient chargés que selon leur portée; » sentiments paternels qui lui assurent à jamais l'amour et la vénération des Francais. Encore maintenant le nom de Henri IV présente à l'esprit l'idée d'un roi clément, doux, affable, bienfaisant, plus recommandable même par la bonté de son cœur que par ses qualités héroiques; et, si la sévérité de l'histoire pouvait permettre de le peindre, en dissimulant quelques vérités, tout écrivain, en parlant de lui, serait panégyriste.

## LOUIS XIII,

AGÉ DE BUIT ANS ET DEMI-

Henri, surnommé le Grand, laissa un royaume florissant, des finances en bon ordre, quinze millions, fruits de ses épargnes, déposés à la Bastille, plusieurs armées et ses places abondamment pourvues, un corps d'officiers braves et expérimentés, des alliances solides, et un conseil bien composé. Le monarque, en partant pour l'armée, avait dessein de nommer sa femme régente. Cette disposition était un bon préjugé en faveur de Marie de Médicis; mais ce préjugé se trouvait balancé par les partisans du prince de Condé et du comte de Soissons, son oncle, tous deux absents de la cour. Ils prétendaient que ces princes avaient des droits à la régence, et ils voulaient qu'on les attendit pour statuer quelque chose à cet égard. Le duc d'Epernon, très-attaché à la reine Marie de Médicis, en vit plusieurs qu'il gagna, et il prit des mesures afin que la mauvaise volonté des autres ne pût nuire aux desseins de la veuve. On n'ent garde de différer le lit de justice, comme le désiraient les amis des princes, et il se tint le lendemain de l'assassinat. Beaucoup de troupes, postées par d'Épernon, entouraient le lieu de l'assemblée; et après les harangues funèbres des magistrats, entrecoupées par les sanglots des assistants, et suivies d'un morne silence, Marie de Médici fut déclarée régente.

Du reste, il n'y éut pas le moindre mouvement en France. La reine parta aux gouverneurs de places et de provinces, qui étaient alors à la cour : elle les combla de caresses, et les fit partir chacun pour leurs départements, où ils allèvent répandre les promesses d'un gouvernement doux et humain; promesses qui entretiment tout en paix, comme si le roi vivisitement cour en paix, comme et le roi vivisitement cour et de Savole, qui n'avait pris des engagements courte l'Espage que dans le respéance d'être puissamment seconde par Henri, tomba dans le découragement. Les alliés d'Allèmagne furent décourétés : on leur promit à la vérité qu'ils ne seraient

pas abandonnés; mais ils sentaient trop la différence qu'il y aurait entre les secours donnés par une regente timide et indifférente, et ceux qu'ils attendaient d'un monarque belliqueux, et personnellement pique contre leurs communs ennemis. Le roi d'Espagne, en apprenant ce tragique événement, marqua beaucoup de surprise, mais ni joie ni tristesse. Les Hollandais et les Vénitiens en furent profondément attristés. Lo roi d'Angleterre se montra touché comme on l'est par la perte d'un ami. Le pape l'aul V versa des larmes, et dit au cardinal d'Ossat : « Vous avez perdu un bon maître, et moi mon bras droit, » L'archiduc Albert; qui avait à craindre plus qu'un autre les premiers éclats de la colère de Henri, recut cette nouvelle en homme qui, après avoir été malgré lui témoin des faiblesses d'un grand roi, ne gardait plus que le souvenir de ses vertus. Le seul qui laissa éclater une joie aussi cruelle qu'indécente, fut l'implacable comte de Fuentes. Il crut qu'il allait enfin faire porter bientôt à la France tout le poids de la haine qu'il lui avait jurée; mais la mort le surprit lui-même quelques mois après.

Ainsi l'événement le plus capable d'ébranler l'Europe ne causa d'abord aucun mouvement remarquable.

Mais ceux qui comaissaient l'intérieur de la coude France durent prévoir du changement. Il n'était pas vraisemblable que les ministres du roi, ceux qui ayaient joui par préference de sa confiance et de son estime, cussent les mêmes prérogatives auprès de la ranie; au contaire, les présonnes que ce prince ne souffrait-qu'avec regret auprès de sa femme, commo

capables de lui donner des conseils dangereux, se flattèrent à juste titre d'éloigner bientôt les autres. Ainsi les motifs de discorde étaient tout établis au moment que Marie prit en main les rênes du gouvernement; et, loin d'être surpris de ce qu'il survint des brouilleries, on doit trouver singulier de ce qu'elles tardèrent à éclater.

Ce délai vint de l'incertitude où étaient tous les intéressés sur la conduite que la reine tiendrait désormais. Ceux qui l'avaient gouvernée jusqu'alors ignoraient si, devenue maîtresse, elle continuerait à suivro leurs avis, et dans la crainte qu'elle n'accordat pas à leur zèle un appui convenable, ils ne lui donnaient que des conseils mitigés, qu'ils pourraient rétracter dans le besoin. Les autres espéraient que cette princesse, sentant la nécessité d'une impartialité absolue, renoncerait aux préjugés qu'elle avait autrefois conçus contre eux. Pour la gagner, ils se prétaient complaisamment à ses désirs, et ménageaient leurs adversaires afin d'en être ménagés. Enfin, dans ces commencements, la reine se conduisit avec une circonspection qui l'aurait rendue maîtresse des événements, si elle eut duré. Par l'avis de Villeroi, elle conserva les anciens ministres. Une foule de prétendants briguaient l'entrée au conseil : de ce nombre étaient le comte de Soissons, le connétable, le cardinal de Joyeuse, les ducs de Guise, de Mayenne, de Nevers, de Bouillon, d'Épernon, guidés par des intérêts opposés. La reine les y admit presque tous; et ce fut encore par le conscil de Villeroi, qui fit entendre à la régente que plus ils seraient de conseillers, plus

elle aurait de facilité à les diviser, et à faire prévaloir ses volontés. On croit que le ministre, dans la composition d'un conseil si nombreux, ent un motif de politique plus raffiné : c'était qu'une si grande assemblée, n'ayant ni union ni secret, la reine, fatiquée de disputes perpétuelles, en viendrait à n'occuper le conseil que des moindres affaires, et consulterait pour les essentielles les seuls ministres; qu'ainsi ils retiendraient le gouvernai de l'état qu'on leur disputait : ruse adroite dont le succès ne fut cependant pas complet, par l'irrésolution de la régente, qui n'eut imansis un plan fixe d'administration.

Le premier objet de délibération qui se présenta au conseil fut la guerre que le feu roi était près de commencer. Le chancelier de Silleri ouvrit un avis qui aurait empêché de rompre la paix : c'était une double alliance de Louis XIII avec l'infante d'Espague, et de l'infant avec une fille de France. Sully représenta que ce serait abandonner les alliés d'Allemagne et d'Italie au ressentiment implacable de la maison d'Autriche, et il voulait qu'on commençat vigoureusement la guerre, ne fût-ce que pour leur donner moyen de faire une paix moins désavantageuse. Ni l'un ni l'autre avis ne furent suivis. On prit une résolution mitoyenne, qui consista à montrer quelques troupes en Dauphiné, prêtes à aller au secours du duc de Savoie, qui était déjà entré en campagne.

· Mais ces apparences n'en imposèrent pas assez aux Espagnols pour sauver le duc, et la France souffrit que son allié fût réduit à envoyer un de ses fils, à Ma-

drid, demander pardon d'avoir abandonné l'alliance de cette cour pour la sienne, et qu'il fût publiquement avoué que le pardon était accordé à sa propre recommandation. On fit des efforts plus réels du côté de l'Allemagne, et ils eurent aussi plus de succès. Les Français, commandés par le maréchal de La Châtre, et unis au prince Maurice de Nassau, fils puiné de Guillaume, le fondateur de la republique des Provinces-Unies, reprirent la ville de Juliers, dont l'archiduc Léopold s'était déjà saisi. Ils la remirent au marquis de Brandebourg et au duc de Neubourg, les deux principaux prétendants à la succession de Clèves, lesquels s'étaient accordés à la posséder en commun jusqu'à décision amiable et définitive. Mais cette bonne intelligence ne dura pas long-temps; et, pour se procurer des appuis favorables à leurs prétentions. on vit les deux compétiteurs offrir le spectacle d'une abjuration de croyance. L'électeur, de luthérien qu'il était, se fit calviniste pour gagner les Hollandais, et le Palatin se fit catholique pour s'assurer la protection des Espagnols. Cette expédition extérieure fut la seule de cette nature de l'administration de Marie.

Après la guerre, le retour du prince de Condé occupa le conseil. Il n'y avait pas d'avantages auxquels ses partisans ne crussent pouvoir prétendre pour lui et pour eux, en dédommagement des désagréments qu'il avait éprouvés. Il faudra voir, disait d'un air de suffisance la princesse d'Orange, sa sœur, il faudra voir comment mon frère sera reçu en France. De Milan, où il se trouvait à la mort du roi, le prince se rendit précipitamment en Flandre, et parut inopiné-

ment à Bruxelles le matin du 19 juin. Son épouse, déjà désolée du tragique accident qui lui avait enlevé son soutien, fut consternée de l'arrivée de son mari, Elle n'eut pas à se louer de ses égards. Il déclara publiquement qu'il voulait rompre son mariage; et en particulier il s'expliqua d'une manière très-désobligeante sur l'humeur volage de sa jeune épouse. Le ton ironique du mari, son air mécontent et contraint se soutinrent quelques jours. Plusieurs personnes intéressées à brouiller les maisons de Condé et de Montmorenci, fomentaient la division. Mais deux époux, l'un de vingt-deux ans, l'autre de dix-sept, ne pouvaient rester brouillés en se voyant tous les jours. Bientôt le prince ne se comporta plus qu'en homme qui cherche seulement à sauver les apparences. Il se plaignait des calomnies avancées contre sa conduite envers sa femme, surtout d'une requête présentée au feu roi sous le nom du connétable, dans laquelle il était accusé de maltraiter son épouse, jusqu'à faire craindre pour sa vie. Le connétable déclara que cette requête n'était pas de lui, et qu'apparemment son secrétaire gagné la lui avait fait approuver, en lui présentant un papier pour un autre ; ce qui était d'autant plus aisé, disait-il, que je ne sais ni lire ni écrire. Le président Jeannin vint à l'appui de cette réparation, en disant que c'était lui-même qui avait composé cette requête par l'ordre exprès du roi, et il en demanda pardon au prince, qui se montra satisfait. Tout fut oublié; les deux époux se réunirent. La princesse s'attacha sincèrement à son mari, et devint même par la suite la compagne volontaire de ses infortunes. Pendant que ce racommodement se traitait, Condé faisait aussi négocier son rappel en France. Il aurait voulu mettre son retour à prix, et plusieurs personnes du conseil appuyaient ses prétentions; mais la reine ne voulut entendre à aucune condition, rétractation ni excuse de ce qui s'était passé : elle se contenta de lui ouvrir les portes du royaume, et da le recevoir, malgré les craintes qu'on lui inspirait sur les projets du prince contre la tranquillité de sa régence.

Il y avait déjà beaucoup de mécontents. Dans la circonstance où se trouvnit Marie de Médicis à la mort de Henri IV, elle fit des promesses à tout le monde : au comte de Soissons, promesse de la lieutenance du royaume; au duc de Bouillon, du commandement de l'armé. d'Allemague; au duc d'Epernon, d'être nommé aux places du duc de Sully; et au duc de Sully, d'être maintenu dans ces mêmes places qu'il possèdait. Il y ent aussi beaucoup d'engagements contradictoires des plaintes, quand on se vit rompé. Peut-être néanmoins s'en serait-on tenu aux murmures, si la reine n'eut soulevé tous les esprits par sa prédilection pour Concini et sa femme.

Il sémble à bien des gens que les grands ne doivent pas être assujetits aux mêmes faiblesses que le restedes hommes. « Comment, demandait-on un jour à Léonora, avez-vous acquis tant d'empire sur votre matièresse? N'avez-vous pas employé des filtres, de la magie, des moyens surnaturels? Point d'autres, répondit-elle, que l'ascendant qu'ont les ames fortes sur les ames faibles. « L'opinitèreté qui était naturelle à ames faibles. « L'opinitèreté qui était naturelle à

Marie peut aussi avoir eu beaucoup de part à un attachement si obstiné. On a remarqué que les conseils qu'on lui donnait à ce sujet ne faisaient que l'entêter et l'aigrir. « Je sais bien, dit-elle un jour publiquement, que toute la cour est contre Concini; mais l'avant soutenu contre le roi, mon mari, je le sour tiendrai bien contre les autres (1). » Malheureusement l'excès de sa faveur tomba sur des personnes très portées à en abuser ; elles ne surent point modérer les bontés de la reine, les cacher, partager ses graces avec des familles capables de les protéger, écarter la haine en obligeant gratuitement, diminuer l'envie que les préférences occasionent toujours; enfin, pour vouloir trop s'élever, ces enfants de la fortune se perdirent, et entraînèrent avec cux leur maîtresse dans le précipice.

Concini avait du mérite, mais plus encore de vanité et de suffisance que de capacité. Sitôt qu'il se vit le maître de gouverner, il crut en avoir le talent; il se jeta tête baissée dans les affaires; et, quoique sans caractère public, il prétendit tout voir et tout régler. Les ministres eurent la complaisance de lui donner connaissance de ce qui regardait chacun leur département. Il n'y eut que Sully qui refusa de lui laisser prendre aucune autorité dans les finances, et qui voulut exiger, non seulement que le favori ne s'en mèlat pas, mais encore qu'il ne sollicitat jamais, sans le prévenir, des gratifications, ni pour lui ni pour d'autres. A cette proposition Concini répondit : « M. de Sully prétend-il encore gouverner? C'est la 4 (1) Mem. Rec., tom. H. p. 310.

reine qui est la mattresse: j'accepterai les dons qu'elle nous fera pour les services que nous lui avons rendus. M. de Sully ne doit pas comper nous faire la loi j'il a plus besoin de notre assistance que nous de la sienne; il en conviendrait s'il savait ce qu'on nois propose contre lui, et il nous rechercherait, en voyant qu'il n'y a ni seigneur ni prince qui ne le fasse (1). Nous rapportons cette réponse dans les termes prôpres de Mémoires de Gully, afin qu'on en voie mieux quelles étaient la suffisance du favori, ses vues intéressées, la persuasion de son crédit, sou adresse à semer des soupçons, et la flexibilité rampante des courtisans.

Pendant que le mari disposait de l'état, la femme se mêlait de toutes les entreprises lucratives : elle vendait les grâces et les priviléges; elle appuyait les sollicitations justes ou injustes, pourvu qu'elles fussent payées; elle obtenait des assignations sur le trésor royal, et remplissait sa maison de richesses. Pour un homme qui jouait un si grand rôle, le nom de Concini était trop simple à porter; il acheta le marquisat d'Ancre, et la reine permit qu'il en prit le titre. Elle trouva bon aussi, afin de lui donner un rang à la cour, qu'il traitât avec le duc de Bouillon de la charge de premier gentilhomme; enfin, cet étranger, qui n'avait jamais porté les armes, obtint, au grand étonnement de tont le monde, le baton de maréchal de France, les gouvernements d'Amiens, de Péronne, de Bourg en Bresse, de Dieppe et du Pont-de-l'Arche; et son beaufrère, Etienne Galigaye, qui n'avait pas rendu plus de services à l'église que Concini à l'état, homme d'ail-

<sup>(1)</sup> Sully, tom. II, ch. XLII.

leurs ignorant, de mauvaises mœurs, le jouet de la cour, fut nommé archevèque de Tours et abbé de Marmoutiers.

A chaque grâce qui tombait sur cette famille, il c'élevait un cri d'indignation à la cour. Le marquis d'Ancre ne trouva pas d'autre moyen d'apaiser les mécontents, que les combler eux-mêmes de dons arrachés au trésor public. Mais quand on vit que, pour bétenir, il ue fallait que nurmurer et se plaindre, quand l'exemple de quel ques favorisés eut éveillé la cupidité des autres, il n'y eut-plus de bornes aux demandes et aux précentions (1).

. C'est à ce temps qu'on peut fixer l'époque à laquelle les grands commencèrent à ne plus rougir de provoquer des impositions, et de s'y intéresser. Des princes du sang, des ducs et pairs, des maréchaux de France, des seigneurs de la plus haute qualité, s'unissaient à des partisans, à de simples commis, calculaient avec eux le produit d'un péage à mettre sur un passage libre, d'un octroi sur une ville franche; ce qu'on pourrait tirer d'un droit périmé qu'on ferait revivre, d'une fourniture, d'un privilége exclusif, d'une création d'offices, ou de lettres de noblesse, de la composition qu'on accorderait pour de vieux arrérages, ou de vieilles dettes prétendues. Ils examinaient comment il serait possible d'augmenter sourdement les aides, les gabelles et autres impôts. Quand tout était arrangé dans le secret avec les sangsues publiques, les intéresses appuyaient les projets au conseil, et les faisaient passer. Toutes fraudes paraissaient permises

<sup>(1)</sup> Sully, tom. II, p. 50.

quand elles étaient lucratives. Les gouverneurs demandaient des gardes qu'ils ne complétaient pas, des augmentations de garnisons, afin de gagner sur la solde, des sommes pour des fortifications souvent inutiles. Ils en faisaient eux-mêmes les marchés, et s'arrangeaient avec les entrepreneurs aux dépens du roi. Les survivances etaient données jusqu'à la troisième génération. Ceux qui par là se trouvaient exclus exigeaient des assignations sur le trésor royal. Rien n'était plus commun que le doublement et le tiercement d'appointements, depuis le plus grand office jusqu'au plus petit. Les uns obtenaient des dots pour leurs filles; d'autres, le paiement de leurs dettes, de sorte que c'était un pillage général; et en peu de temps presque tout l'argent amassé par Henri IV, et mis en dépôt à la Bastille, s'écoula comme l'eau qui trouve une ouverture. Sully raconte toutes ces manœuvres comme nouvelles étonnantes, et indignes de la noblesse française que l'avidité du gain dégradait et avilissait. Encore si ces profusions avaient procuré à la reine la sécurité qu'elle désirait! Mais la jalousie se mettait entre les grands sur le plus on le moins qu'ils avaient reçu; et, pour empêcher la discorde particulière qui des familles aurait pu passer dans l'état, la régente était obligée de redonner encore, saus en être plus sûre de gagner les cœurs.

Tel est le tableau de la cour pendant les premières années de la régence de Marie de Médicis. Il serait inutile et il deviendrait ennuyeux de raconter les petites intrigues qui caussient journellement une multitude de brouilleries et de raccommodements, et de

détailler les prétextes minutieux qui les occasionaient : c'était une préséance, un droit d'appartement au Louvre, la prétention d'y entrer en carrosse, d'être reçu ou annoncé, de priver de quelque honneur son compétiteur, ou de le garder concurremment avec lui (1). Il arrivait de la que les familles se brouillaient, se raccommodaient, se rebrouillaient encore. Il se formait aussi des ligues d'autant plus dangereuses, que dans ces sortes de querelles les amis d'une grande maison se croyaient obligés de défendre ses prétentions à la pointe de l'épée, et venaient en foule lui offrir leurs services. Peut-être ces bagatelles de cour auraient-elles causé moins d'événements, si la reine eût été plus ferme à contenir chacun dans sa place, et à ne pas accorder aux nouveaux protégés des distinctions choquautes pour ceux qui étaient anciennement en possession. Il arriva de là que plusieurs grands seigneurs, des officiers même de la couronne, craignant d'être confondus avec ces hommes nouveaux, ne se trouvèrent pas au sacre de Louis XIII, qui se fit à Reims le 1/ d'octobre.

Après cette cérémonie, les disputes de préséence continuèrent et augmentèrent eucore. Il y avait à la coun plusieurs princes jounes, purents assez proches, et amis comme on l'est entre personnes de ce rang. Tantôt le goit des imémes plaisirs les rémuissaient, tantôt les intérêts de leurs serviteurs les divisaient, et pour lors ils devenaient rivaux, ennemis querelleurs (1). Vivant dans la capitale, ils se faisaient un

<sup>(1)</sup> Mercure, tom. 1. p. 531.

<sup>(2)</sup> Merc., tom. II, p. 2. - Mem. de Bassompierre, t. I, p. 292.

89

point d'honneur de n'y paraître que superbement équipés, et ils n'allaient pas d'un lieu à un autre sans un cortége de gentilshommes montés sur des chevaux richement caparaçonnés, dont le bruit et l'éclat attiraient le peuple. Comme les rues furent long-temps mal pavées, c'était une déférence de céder le côté des maisons qu'on appelait le haut du pavé, et l'exiger, c'était affecter une prééminence sujette à contestations, pour peu que les personnes eussent entre elles d'égalité. Dans les querelles qui survenaient fréquemment entre des braves pointilleux, et souvent aigris par d'autres motifs, la populace prenait parti, et il en arrivait des émeutes qui faisaient craindre pour laville On tendait alors les chaînes; on battait le tambour, les principaux bourgeois se mettaient sous les armes à la tête de leurs quartiers, pour contenir les ouvriers et les artisans que la curiosité arrachait à leurs travaux. Dans cette disposition des esprits, les occasions de concours étaient des circonstances dangereuses; et la reine fut obligée, cette année, d'empêcher d'ouvrir la foire Saint-Germain, parce qu'il vaut mieux, disait-elle, que cinq cents marchands soient ruinés, que si l'état était troublé : réflexion juste, mais qui doit apprendre aux petits ce qu'ils gagnent à se mêler des disputes des grands.

Les calvinistes, que le nom seul de Henri IV contenait, que sa réputation méritée de justice et de bonne foi tranquellisait, recommenctrent aussi à donner des marques d'inquiétade. Ils surent que le système du conseil de France changeait; que l'Espagne et Rome commençaient à y avoir la plus grande influence: ils crurent devoir se précautionner contre les suites. Les députés des églises s'assemblèrent à Saumur, du consentement de la régente, qui n'osa le refuser. Les ducs de Sully et de Bouillon s'y rendirent avec des vues opposées (1). Le premier voulait s'v faire un parti puissant, afin que la crainte qu'il inspirerait forçat ses ennemis de le ménager. Le second toujours piqué de ce que Sully avait pensé lui faire perdre Sedan, travaillait à le priver de l'intervention des calvinistes. Les intérêts de ces deux rivaux occupêrent l'assemblée bien plus que ceux du parti. On vint à bout de les accorder sur quelques points; et ensuite la cour força les députés de se contenter de promesses et de se séparer sans résultat satisfaisant. Sully remit l'administration des finances et le gouvernement de la Bastille; mais il garda ceux du Haut et Bas-Poitou. de La Rochelle, et les charges de grand-maître de l'artillerie, et de grand-voyer de France. Il se retira tranquillement dans ses terres, où il vécut jusqu'à un âge fort avancé, ne venant que très-rarement à la cour (a). Il s'occupait à régler ses affaires domesti-

<sup>(1)</sup> Mim. de la régence. — Mém. de Rohan, 10m. II.

<sup>(</sup>c) Nou nous enuayerious les uns les autres, dissist-il es parlone les leyrone sous de Eouis VIII. A sout no peur des appells pour quelques affaires; il s'apreçou que les courtisms risiente de sa gravité et de ses habilments peu conformes à la mode. Sire, di-il ferrement entre, il estat prop vieux pour changer d'habilmes ur rien. Quand le fou roi votre piere, de glorieuse mémoire, me faisait Unonteire de mapples empsée also personals, pour écurretaire aux ems ium les grandes et importantes afjaires, au présable, il faisait sortire les comfonts. Lois me désappouva pas cette liberté, et il fir retiere les femnes gents Sally mourau à Villebon, le 2a décembre 1641, sgé de quatre-ving-deux aux.

ques, qu'il entretint toujonrs dans un état florissant, à décider sans retard tout ce qui regardait ses charges et ses gouvernements, à revoir avec ses secrétaires les papiers de son ministère, qui lui rappelaient du moins les temps heureux de la France. Ses Mémoires mal digérés, mais pleins de vues excellentes, d'anecdotes intéressantes, de projets formés pour la gloire du royaume et le bonheur des peuples, sont honneur à son esprit; et un trait qui part du cœur met le comble à son éloge. Il portait toujours suspendue au cou une large médaille, sur laquelle était empreinte la figure de Henri IV, qu'il n'appelait jamais que son bon mattre; plusieurs fois par jour il la prenait entre ses mains, la contemplait tendrement, la baisait en soupirant, et levait vers le ciel ses veux chargés de larmes.

Il semble que la cour, débarrassée des regards sévères de Sully, se livra plus librement au favori. Les ministres n'hésitérent plus à aller travailler ches lui. Les princes se rendirent avec gaieté aux fêtes somptueuses qu'il ordonnait. Le coutte de Soissons, jusqu'alors si fier, donna le premier l'exemple de la complaisance: aussi le reste des tr'ésors de la Bastille coula chez les Bourbons, chez les Guises, chez les Bouillons, les La Valette, les Villeroi, les Silleri; et l'on présume bien que Concini et sa femme ne s'oublérent pas eux-mêmes.

La bonne intelligence qu'occasionait cette société de pillage, ne dura pas. Les grands qui profitèrent des dons immenses que la prodigalité de la régente leur faisait par les mains du marquis, n'étaient pas encore contents d'être enrichis : ils auraient voult de plus être les seuls puissants, et gouverner l'étal Exclusion des ministres. La confiance que la reine marquait à ces derniers leur déplaisait; et, comme ils suppossient que Concini avait toat pouvoir sur l'esperit de Marie, c'était à lai qu'ils s'en prenaient de leur peu de crédit. Cette disposition à l'égard dusévoir et de sa maîtresse les portait à blâmer et à contredire le ministère, soit ouvertement, soit en secret, toutes les fois qu'ils en trouvaient l'occasien. Il s'en présenta une qu'ils ne maiquerent pas de saisir. Il s'agissait du mariage du jeune roi avec l'infante d'Espagne, et de celui de la fille aînée de France avec l'infant (r).

La reine désirait ardemment cette double alliance, et elle l'avait décidée dans son particulier; mais, voulant la faire approuver par le conseil, elle l'assembla le 25 avril. Le prince de Condé, chargé de porter la parole pour le comte de Soissons, le connétable et ceux de leur parti, s'éleva fortement contre la proposition. Il dit que Henri IV avait promis sa fille en mariage au prince de Piémont, et qu'il se reprocherait de manquer à la mémoire de ce grand roi, en consentant à une alliance contre laquelle il s'était ouvertement déclaré. Ceux qui savaient que les personnes qui parlaient ainsi étaient brouillées avec Henri quand ce prince mourut, ne furent pas dupes de cette prétendue délicatesse; ils crurent plus vraisemblablement que cette cabale cherchait par son opposition à s'attacher les calvinistes, auxquels cette double

<sup>(1)</sup> Merc., tom. II. - Mam Rec., tom. II, p. 642.

alliance faisait le plus grand ombrage. Condé finit par demander qu'on allit aux voix. Il avait eu soin de se ménager des suffrages mais Guise, léritier de l'audace de sa famille, se lève, et regardant fièrement le prince : « Qu'est-si besoin, dit-il, de délibérer? La chose est si avantageuse, qu'il ne faut plus que remercier Dieu de l'avoir permise, et la reine de l'avoir procurée. » Les ministres applaudirent confusément à l'opinion de Guise : les opposants restèrent muets; l'alliance fut conclue à la pluralité des suffrages, et Condé et les siens sortirent du conseil très-mécontents, n'ayant su, dissi le connétable, son beau-père, ni fuir ni combattre.

Ils s'en prirent de leur mauvais succès au chancelier de Silleri et au marquis d'Ancre. Les princes demandèrent l'éloignement du premier, et crurent forcer le second à se retirer de lui-même, en lui faisant dire secrètement qu'on pourrait bien le faire assassiner : mais ni les menaces ni les ruses des mécontents ne réu sirent. La reine soutint le chancelier; et Concini, au lieu d'abandonner la partie, se mit en posture de résister si on l'attaquait. Il se fit alors de part et d'autre des entreprises que la régente aurait dû réprimer sévèrement. Le marquis s'empara par surprise de la citadelle d'Amiens, ville voisine d'Ancre : il mit une forte garnison dans cette place, dont il comptait se faire un asile en cas de besoin. Condé partit pour son gouvernement de Guienne, et se déclara ouvertement protecteur des calvinistes, avec lesquels il affectait des liaisons publiques. Soissons, de son côté, non content d'entretenir des correspondances suspectes, tant avec des seigneurs français qu'avec la Hollande, l'Angleterre et les protestants d'Allemagne, arroudissait son gouvernement de Normandie, en s'emparant par violence et par surprise de quelques places importantes que la reine s'y était réservées.

Lorsqu'ils surent que le duc de Pastrane, ministre de Spague, se préparait à faire la demande de la princese Elisabeth, sœur du roi, ils crurent intmider la régente en accourant à la cour à la tête de cinq cents gentilshommes. Elle leur en opposa deux mille, et leur dépit s'exhala en marques de mécontentement impuissantes et puériles.

D'ailleurs, la principale raison qu'ils avaient alléguée contre ce mariage leur manquait. Le duc de Savoie venait de consentir à recevoir Christine, la cadette des filles de France, au lieu d'Elisabeth l'ainée ; encore heureux de se tirer d'embarras par ce moyen; car ses liaisons avec les princes, pour obteuir l'ainée des princesses, avant déplu à la régente, elle fut sur le point de conclure avec l'Espagne un trait. par loquel ces deux puissances se seraient partagé les états de ce prince. L'Espagne aurait eu ceux d'Italie, et la France les autres. Emmanuel para ce malheur, en acceptant pour son fils la femme qu'on voulut bien lui donner. Il y eut ainsi à la cour de France un moment de calme, et les intérêts y changèrent, parce que les princes eurent besoin du marquis d'Ancre, contre lequel ils s'étaient hantement déclarés.

Marie de Médicis n'était pas encore d'un âge à dédaigner les plaisirs; mais comme son veuvage ne lui permettait pas un certain éclat, elle s'était composé une compagnie des plus aimables personnes, avec lesquelles elle faisait des soupers libres, suivis d'un bal, d'un jeu, ou d'autres amusements. La duchesse de Guise, Catherine de Clèves, successivement veuve du prince de Portien et du célèbre Balafré, et la princesse de Conti sa fille, avaient la direction de ces divertissements; elles y introduisirent le chevalier de Guise, le plus jeune des fils de la duchesse, cavalier accompli auquel la reine donna des marques d'attention. Sitôt que les princes s'en aperçurent, ils appréhendèrent que la régente ne prit pour ce jeune cavalier un goût vif, qui pourrait conduire la maison de Lorraine à devenir maîtresse des affaires. Ils trouvèrent donc à propos, non-seulement de laisser subsister le marquis d'Ancre pour l'opposer au chevalier de Guise, mais encore de l'établir plus solidement, s'il était possible, dans la faveur de sa maîtresse.

Il se trouva aiusi deux factions bien formées à la cour celle des princes, qui était soutenne des dues de Nevers, de Bouillon et du marquis d'Ancre; celle de la maison de Eorraine, à laquelle se joignirent les dues de Beligarde et d'Épernon. Elles travaillèrent fortement toutes deux à se supplanter dans l'esprit de la reine. La première, outre l'avantage d'avoir le marquis d'Ancre, se renforça d'un transfuge qui lui révéla un socret important, et lui procura la supériorité (1).

C'était le baron de Luz, que nous avons vu jouer un rôle dans l'affaire de Biron. Sa conduite lui avait

<sup>(1)</sup> Mem. Rec., tom. III, p. 22.

donné la réputation d'un homme de tête. A ce titre, la maison de Lorraine se l'attacha, et il en fut quelque temps comme le conseil : mais, à l'occasion d'une discussion d'intérêt qu'il eut avec le duc de Bellegarde, discussion dans laquelle il crut que le duc de Guise ne l'avait pas servi comme il l'aurait dû, il rompit avec lui, et se jeta du côté des princes. Soit pour se venger. de ses anciens amis, soit pour se faire valoir auprès des nouveaux, il découyrit à ceux-ci que le chevalier de Guise avait eu dessein de tuer le marquis d'Ancre, afin de n'avoir plus de rival. On ne manqua pas de faire valoir cette audace à la reine, qui en fut outrée. Elle laissa apercevoir son ressentiment, Le chevalier, ou en soupçonna la cause, on la sut positivement, et la veille des rois, il surprit le baron de Luz dans la rue Saint-Honoré, le fit descendre de carrosse, et le tua du second coup d'épée qu'il lui porta. La régente fut très-offensée : elle ordonna d'informer, et menaça de faire punir sévèrement le coupable. Le 31 janvier, le fils du baron de Luz, encore adolescent, eut l'imprudence d'appeler le chevalier de Guise en duel, pour venger la mort de son père : il fut tué sur la place. La reine alors changea de ton, elle dit que Guise, ayant été forcé de se défendre, n'était pas répréhensible, et on assoupit les deux affaires; c'est qu'en vingt-quatre jours les intérêts étaient totalement changés.

Le sort du baron de Luz avait jeté une frayeur nortelle dans l'ame du marquis d'Ancre. Exposé aux fureurs jalouses d'un rival si dangereux, il tremblait pour lui-même; et c'est à ce temps qu'on rapporte les premières idées qu'il eut de quitter la France, et d'aller jouir tranquillement dans sa patrie des richesses qu'il avait acquises. Cependant, avant que d'abandonner la partie, il voulut voir s'il n'y aurait pas moyén de rapprocher les esprits, et d'obtenir une paix durable. On savait qu'il ne fallait pour cela que de l'argent et des graces; et la régente, devenue plus complaisante que jamais pour son favori, en épuisa le réservoir. Craignant que les Guises ne fortifiassent le parti du prince de Condé, elle fit offeir par Bassompierre cent mille écus au duc de Guise, et la lientenance générale de la Proyence au chevalier son frère. Elle s'acquit encore, par la même entremise, l'appui du duc d'Epernon, qui, flatte d'être recherché, refusa d'ailleurs les faveurs dont on avait prétendu l'acheter(1).

Cependant le prince de Condé, mécontent qu'onuie ût refué, le balteau Trompette, qui l'aurair tendritout-puissant en Guienne; le duo de Longueville, qu'onne voulit pas lui abandonner la citadule d'Amiens, que le marqui d'Anere relamit comme une place nécessaire à su streté; les dues de Vendôme, de Nevers, de Bellegarde et autres, aliende spar d'autres causes, se répandaient alors en plaintes et en murmures. Il en résultait une Cermentation secréte, dont les passions parfendières dequelques femnes acoclèvirent les effets.

« Rien de modéré dans une femme, dit Gramond. Si elle aime, elle brûle; si elle hait, elle déteste; si elle se croit méprisée, elle dévient furieuse (2). » Des pré-

<sup>(1)</sup> Mem. de Bassomp.

<sup>(2)</sup> Nihil Infamind modicum; is amet, uritur; odio implicabi-8.

férences de la régente à l'occasion des divertissements qu'elle prenait dans son appartement, avaient enflammé la colère de plusieurs femmes de la cour. Celles qui n'y étaient pas admises, ou qui n'y étaient que comme souffertes, en conçurent une violente jalousie : elles jurérent de troubler ces plaisirs, et appelèrent à la vengeance pères, frères, maris, parents, et tous ceux, dit le même auteur, à qui l'amour faisait bouillir le sang dans les veines (1). Le nombre n'en était pas petit dans une cour qui, s'étant renouvelée depuis peu d'années, se trouvait presque toute composée d'une jeunesse vive et bouillante. Ce n'était plus, par exemple, le Mayenne du temps de la ligue; il avait payé le tribut à la nature, laissant un fils qui ne dégénéra pas des vertus que son père montra dans les dernières années. Le comte de Soissons venait d'être aussi remplacé par son fils, qui prit le même nom : beaucoup d'autres chess de maisons illustres, ou n'étaient plus, ou avaient des enfants que leur âge rendait déjà propres à éprouver des passions et à épouser celles des autres. L'ambition n'était donc pas toujours le principe des cabales; mais l'amour en fut quelquefois l'instrument.

Les plus considérables de ces femmes piquées étaient la comtesse douairire de Soissons et la ducchesse de Nevers, fille du fameux Mayenne. Comme les lions du sang ne sont pas toujours une raison do

Its est; contempta, amens fit. (Poy. Gramond, Hist. de Louis XIII, pag. 36.)

(1) Si cui calebat ab amore sanguis, in ultionem prevocant. (Pey.

Gramond, Hist. de Louis XIII, peg. 36.)

e simer, il y avait eutre Marie de Medicie et elles un froid qui les disposait à ne se pas voitoir du bien. La duchesse de Nevers doinn des preuves de cette disposition, en détachant de la reine Charles de Gonzagie som mari, quoiqu'il fuit proche parent de la régente, et qu'il lui est été jusqu'alors tout dévoue. La comtesse de Soissons fit à la reine plus de mal encore; mais auss', outre les préférences accordées à d'autres dont elle se plaignait, elle voulait se vengre du marquis d'Aucre et de sa femme, qu'elle prétendait lui avoir manqué, et elle fit réjaillir sa haine sur leur protectrice.

Après la mort du comte de Soissons, la marquise d'Ancre marqua à la douairière un attachement, un respect dont toute la cour fut étonnée de la part d'une personne qui ne prodiguait pas les égards. Le motifdes attentions de Léonore était le désir de marier sa fille au jeune comte de Soissons pour s'en faire un appui dans un revers de fortune. Cette alliance avait été proposée des le vivant du père, et ce prince y trouvait tant d'avantages, que, malgré sa fierté, il ne s'en éloignait pas absolument. La veuve se prêta aux mêmes vues; mais, quand il fut question des artieles, elle porta ses prétentions si haut, que le marqu's et sa femme se refroidirent. Fâchée de s'être abaissée inutilement, la comtesse résolut de se rendre assez considérable pour se faire regretter et désirer de nouveau. Quoique mère d'un fils prêt à marier, la comtesse n'était pas encore dépourvue d'attraits : elle en essava le pouvoir sur le duc de Mayenne, dans l'intention de l'enlever à la reine, Comme il était un

des chefs de la maison de Lorraino, qui mettait un poids dans les affaires, elle ne pouvait douter que sa désention ne fut très-gléssiques de la reine, et utilé aux princes qui commençaient à chercher des partisans. Elle reçut donc le due chez elle avec un air de préférènce, et souffiri qu'il his parhà de mariage s'il la pressait, elle se disait retenue, mais avec quelque regret, par la dignité de ses premiers lieus. S'il se relabit, elle le rappetait par des espérances : ce manége de coquetterie dura jusqu'à ce que Mayenne fut assez engage avec les mécontents pour ne pouvoir plus se dédire.

Mais une cabale de femmes et de jeunes gens sans expérience, n'aurait pas causé grand embarras à la régente, si le duc de Bouillon ne s'y était joint, et n'en avait, pour ainsi dire, pris la direction (1). Il s'était apercuque la reine ne le considérait que pour le besoin, Quand on tint l'assemblée de Saumur, cette princesse l'employa à traverser les mauvais desseins des calvinistes et des mécontents réunis, et elle se tronva bien de ses services. Il lui en rendit aussi d'importants en Angleterre, où le gouvernement de France était fort décrédité, à cause des liaisons avec l'Espague. Enfin, outre sa complaisance à céder au marquis d'Ancre sa charge de premier gentilhomme de la chambre, Bouillon se vantait d'avoir soutenu les ministres lorsque Condé voulait les éloigner : mais, répondaient ceux-ci, si le duc de Bouillon ne nous a pas précipités, il nous a laissés tomber, et nous ne lui avons aucune obligation. de notre établissement. En conséquence, ni eux, ni (1) Vie de Bouillon, tom. I. liv. VL -

le marquis d'Ancre, ni la reine ne les distinguaient, dans la distribution des graces, de ceux qui étaient ouvertement ennemis du gouvernement.

Le duc de Bouillon, qu'on n'offensait pas impunément, profite des dispositions à la révolte qu'il connaissait dans les esprits, et concerte un soulevement général qui puisse faire repentir les ministres de l'avoir trop négligé, et forcer la régente de le rechercher (1). Il s'abouche avec le prince de Condé, lui représente qu'il est honteux à lui et aux autres princes et seigneurs de se laisser conduire par un étranger, par quelques gens de robe et une femme avenglée. Il l'exhorte à secouer le joug, lui fait voir la principale noblesse, qu'il avait eu soin de préveuir, prête à le seconder, et lui trace un plan d'opérations éblouissant, qui devait, en peu de temps, le rendre maître absolu du gouvernement. Le prince, sur d'avoir pour compagnons de ses hasards les seigneurs les plus accrédités auprès de la milice et du peuple, consent à tenter l'aventure. Les mesures se prement dans le plus grand secret; et après un hiver passé dans les plaisirs, sans plaintes qui annonçassent de nouveaux mécontentements, à jour nomme, presque tous les grands, le prince de Conde à leur tête, quittent la cour, et se retirent chacun dans les provinces où ils avaient de l'autorité. Le duc de Bouillon garda pour lui le rôle le plus difficile, celui de rester auprès de la régente, sous prétexte d'attachement pour elle, mais en effet pour veiller aux intérêts des révoltés.

La surprise des ministres fut extrême, et la monar-

<sup>(1)</sup> Merc., tom. HL

chie courut alors le pius grand risque (†). Par la qualité des part sans de la rébellion, et par la quantité des lieux où is se firent des complices, on peut juger combien étaient fortes et étendues les préventions contre le gouvernement (2). L'amhassadeur d'Espagne, voyant et déclaimement preque général, écrivait à son roi de profitér de cutte circonstance pour démembrer la France, au lieu de lui procurer, par le mariage de sa fille, une trivoquillié dont la moourchie expaguole pourrait soufirir (3).

Les hosilités se réduisirent à une guerre de plume. Les confédérés publièrent un manifeste, dont tous les gries toudisient directement ou indirectement sur la régente : « Elle se faisse, disaient-ils, conduire par un petit nombre de ministres qui la-trompent, et enest qu'ayec eux qu'elle décide tout, sans appeler à son conseil les princes ni les grands oficiers de la couronne: elle prodigue les finances du royaume

- Coneli

<sup>(1)</sup> le Srain, p. 70. — Mercure, tans, III. p. 3.17.
(2) Outre la princes, la due sa la Lonqueille et de Fronce, les contres de Sint-Frait, le due de Ventâme et le grand-prieur con têtre, se dance la Loranchaug; de Serven de Frait, le contre de Chois et de Sase, le videnz de Churtes, le margini de Benires de haroit de Lonque, tour cauce le relaccion d'autres se declarrent overrement. Outre Foullou, le due de Silly, le margini de Romy son flas et le vige de Rohan son grande, seitevat secretament de aconfederation.

Ils avistat pour ext la Guienne entiret, la Picardie la Normandin, le Briting, t'è beaucoup de places et de partissa dans la Chanpages, la Bretagne, la Berry, la Sologne; la Beauce, la Tourains, l'Anjou, le Maine, et les calvimites répendue et cooper forts dens tout le royame. (Voy. Le Gram, pag. 701.)

(6) Mem Réc., tom. Il, p. 211. — Gramond, lev J. p. §3. — Sully, tom. Il, p. 203.

pour enrichir un étranger. Les charges, les dignités, les ambassades sont données sans discernement. Le gouvernement n'a point de consistance : on public aujourd'un un édit, il est rétracté le lendemain, et rétabil deux jours après. Les peuples sont écraés d'impôts; clergé, noblesse, parlement, tout le mondo se plaint. On ne connaît plus rien au système politique de la France: « les Espagnois dominent dans le conseil. La reine leur laisse usurper la Navarre, et elle sacrifie tout au désir décemplir un mariage qui est généralement désapprouvé, » Enfin les mécontents accussien Marie de ne donner son fils aucune connaissance des affaires, de le faire mal clèver dans l'intention de prolonger sa règence, et ils finissaient ard demander l'assemblée des citats énérais.

Ce manifeste ne resta pas sans réplique; on y fit une réponse intitulée : Défense de la faveur contre l'envie ; titre qui caractérisait assez bien le motif de tous ces mouvements. On v faisait voir que, si depuis quelque temps il y avait eu des profusions ruineuses pour l'état; ceux qui déclamaient contre étaient précisément ceux qui les avaient arrachées par force ou par importunité, et qui en profitaient encore actuellement. Quant aux plaintes de tous les ordres, on disait qu'elles étaient suggérées, fausses ou mal fondées; que les impôts étaient aussi modérés que les circonstances le pouvaient permettre; que jamais la paix n'avait été mieux établie dans l'intérieur de la France, ni son honneur mieux soutenu au dehors; et que le mariage avec l'infante, s'il se faisait; était le plus grand avantage qui pût arriver au royaume,

La régente fortifia ces raisons de troupes qu'elle leva facilement dans le royaume et chez les Suisses, parce que l'argent ne lui manquait pas. Les princes qui n'en avaient point ne furent pas si bien servis. Villeroi, homme expérimenté, blanchi sous quatre rois dans le ministère, et témoin des fautes de Henri III, qui s'était perdu pour n'avoir pas attaqué la ligue avant qu'elle fut devenue puissante; Villeroi conseillait à Marie de tomber brusquement sur les confedérés pendant que leurs troupes n'étaient pas encore réunies, ni leurs mesures bien concertées ; mais la reine craignait une défection et hésitait : d'un autre côté; le marquis d'Ancre, qui, bien qu'il vint d'être créé maréchal de France, se sentait plus propre à négocier qu'à combattre, détermina la reine à tenter ce moven.

tion de Condé, son maître ne serait pas disposé à livrer sa fille entre les mains de ses ennemis. Ce fut donc une nécessité à la reine de se montrer dans la négociation plus ferme qu'elle n'anrait voulu. Le duc de Bouillon ioua pour lors son rôle. La reine ent recours à lui. Il devint l'homme nécessaire, comme il le désirait, et tira parti de la circonstance pour se donner de l'importance, et faire connaître à la reine et à ses ministres qu'il était dangereux de le négliger. Les pourparlers enfantèrent le traité de Sainte-Ménébould, ainsi nommé d'une petite ville sur la frontière de Champagne : il fut signé le 15 mai; traité mal digéré qui laissa subsister toutes les prétentions des mécontents, et ajouta même à leur état des dignités et des gratifications, sans qu'il fut question du soulagement des peuples, que leurs manifestes avaient si solennellement promis de procurer : on donna senlement des espérances que les étais généraux y pourvoiraient, et la reine s'engagea de les convoquer. Cette paix fut aussi appelée malotrue, nom dont il serait difficile de donner la vraie signification, mais qui fait voir qu'on l'estimait peu. Entre les confédérés, le duc de Vendome, se flattant de l'appui des protestants, ne youlut point entendre à un accommodement, et continua de remuer dans son gonvernement de Bretagne; mais Duplessis-Mornay, dont l'influence était toute-puissante parmi les calvinistes, les ayant retenus dans le devoir, et Marie s'étant présentée avec son fils, à la tête d'une armée, sur les frontières de la province, Vendôme se soumit. La reine fit ensuite reconnaître Louis majour an parlement de Paris, le 2 octobre, et les états s'assemblérent dans la capitale le 26.

Ces états tinrent le public en suspens pendant cin Tmois. Les trois ordres s'assemblèrent aux Augustins. mais séparément: On y comptait cent quarante ecclésiastiques, cent trente-deux gentilshommes, et centquatre-vingt-deux députés du tiers état. Ces derniers, pour la plupart officiérs de justice ou de finances, étaient présidés par le prévôt des marchands Miron (1). Dans l'assemblée générale d'ouverture . les orateurs des deux premiers ordres haranguèrent le roidebout et découverts, et il ne fut permis à Miron de parlenqu'à genoux. Tels étaient alors les préjugés surl'inégalité des ordres. Ils étaient au point que la noblesse se formalisa de ce que Miron avait assimilé son ordre aux cadets d'une grande famille, dont le clergé et la noblesse étaient les aînés. Ces fâcheuses préventions ajoutèrent aux causes de mésintelligence que. pour opérer plus promptement la dissolution des états, semèrent habilement les ministres entre les ordres, en les excitant séparément à des demandes auxquelles on se doutait bien que les autres refuseraient d'accéder. Ce fut ainsi que le clergé demanda que l'on recût en France les décrets de discipline du concile de Trente; la noblesse, qu'on abolit le droit de paulette, qui rendait héréditaires les offices de finauces et de judicature, et le tiers état, que l'on supprimât cette multitude de pensions non méritées, dont les grauds étaient pourvus. Illy avait encore une indignation assez générals

<sup>(1)</sup> Merc., toro. III, p. 1 10, et tom. IV, p. 1

répandue contre la reine ; à cause des faveurs dont elle continuait de combler le maréchal d'Ancre et sa femme, par qui elle se laissait gouverner. Dès le temps de la mort d'Henri IV; on trouva mauvais que sa veuve ne parût pas assez touchée d'un si funeste accident; et qu'elle retint auprès d'elle des gens qui avaient affecté à l'égard du feu roi une arrogance dont il marquait lui-même du mécontentement. Toutes les fois que la haine contre le favori se ranimait, on ne manquait pas de répandre des libelles pleins de soupçons, qui rejaillissaient sur la maîtresse. Enfin on éclatadans les états, au point que la reine se plaignit qu'on lui manquait de respect, et que sous prétexte d'attaquer ses protégés, c'était à elle-même qu'on en voulait. En effet, plusieurs deputés du tiers état, qui étaient, sans le savoir, l'organe de l'animosité des princes, disaient et répétaient sans cesse que le procès de Ravaillac avait été mal fait, et qu'on aurait trouvé des complaces si on avait youlu.

Ces suppositions causèrent de vives contestations, dans lesquelles on fit entrer les grands principes de l'indépendance de la couronne et de la sureté des rois Ce fut le tiers état qui mit ces grandes questions sur le tapis; en réclamant une loi formelle sur l'indépendance du prince de toute autorité spirituelle ou tem. porelle (1). Mais il y joignit maladroitement la demande d'un serment; qui obligeat tous les ecclésiastiques à regarder cette loi comme évidemment divine et conforme à la parole de Dieu: Cet acte de religion, imposé au clergé inquiéta sa conscience. Il prétendit

(1) D'Avrigni, Mem. eccl., tour I.

qu'il n'appartenait point à des laigues de décider ce qui pouvait être de foi indubitable et conforme à la parole de Dieu et déclara que, tout en disant anathème avec oux à ceux qui attentent à la vie des rois. il croyait qu'il y avait telles conséquences délicates dépendantes de la proposition du tiers état, sur lesquelles on pouvait concevoir des doutes; en sorte que le serment qui suppose une certitude au dessus de tous les doutes ne pouvait y être appliqué. Le cardinal du Perron fut en cette occasion l'organe du clergé. Il a été accusé d'avoir établidans son discours des maximes propres à fomenter la révolte; on lui reproche entre autres cette phrase singulière: « Si un roi qui a juré à son sacre d'être catholique se faisait musulman, ne faudrait-il pas le déposer? » Mais toujours fidèle à Henri IV dans les temps les plus difficiles, sa doctrine n'alarma point l'autorité, et il faut at ribuer ses réserves aux préjuges du temps, préjuges d'autant plus excusables alors, qu'au bout de deux siècles, ils vivent encore dans le notre, où il est probable que, si tel prince s'avisait de vontoir être musulman, les peuples, sourds'à la voix de la philosophie, se rangeraient à l'avis du cardinal du Perron. Quoi qu'il en soit, des que les états se furent une fois enfoncés dans ces questions épineuses; on ne s'occupa que faiblement du reste. Le temps se passa ainsi en altercations, en cerémonies et en actions de parade.

Les mécontents désiraient que les états s'opposascent au mariage du roi avec une Espagnole, et qu'ils demandasseut le étangement du ministère, et ils ne furent satisfaits ni sur l'un ni sur l'autre article. Le 23 février, jour de la présentation des cahiers de chaque ordre et de la clôture des états, l'orateur du clergé, Armand-Jean Duplessis de Richelieu, évêque de Lucon, en remettant au roi celui de son ordre, exhorta le jeune monarque à continuer de se couduire par les avis de sa mère, et insista sur la nécessité de conclure au plus tôt le double mariage; il représenta aussi qu'il convenait que le conseil fût composé des princes, prélats et principaux seigneurs du royaume, mais il ne parla pas de renvoyer les ministres qui déplaisaient aux princes. Le roi reçut les cahiers, et promit de les faire examiner. Il permit même de laisser quelques députés de chaque ordre, avec les quels on delibérerait sur l'exécution des demandes. Le 24 mars, Louis fit appeler ces députés: Le chancelier leur dit qu'on avait lu leurs cahiers; qu'il était impossible dans le moment de satisfaire à tout? mais qu'en attendant, sa majesté allait établir une chambre de justice pour la recherche des financiers, et qu'elle s'occuperait ensuite du retranchement des pensions. Après avoir accordé aux députés ces deux articles qu'on fit bien valoir, on les congédia.

La reine se crut alors pleinement debarranses; ni s'éleva des obstacles à ses volontés; qu'elle dut éncore; en grande partie, au duc de Bouillon. A poine avait-il ménagé le traité de Sainte-Ménéloudly, pu'il séparet que la reine lui était moins obligée de l'accommodement, qu'elle n'était fabhée du ce qu'il l'avait mise dans la nécessité d'en avoir besoin, llooinpait; par le moyen des états, forcer blaire à élisiques le maréchal d'Ancre et ses ministres, auxquels il se

serait substitué : mais les états n'ayant pas répondu à son attente, il eut recours au parlement. S'il n'est pas le premier qui ait eu l'art de remuer ce corps, et de lui tracer une marche propre à seconder les desseins des autres, on peut du moins le citer comme un modèle, parce que ses manœuvres consignées dans les memoires du temps sont parvenues jusqu'à nous. Ceux qui connaissent les compagnies savent qu'elles se laissent conduire comme les particuliers par la vanité, l'ambition et la vengeance : souvent aussi ; comme les hommes vertueux; elles se laissent diriger par l'honneur et l'enthousiasme du bien public. L'adresse d'un intrigant consiste à gagner dans ces grands corps quelques personnes qui, ou par leur poids, ou par la rapidité de leurs mouvements, puissent entraîner la multitude pour faire prendre un parti. Quelquefois l'opinion bien motivée d'une personne grave et estimée suffit. A ce défaut, on emploie utilement la vivacité de la jeunesse, qui, une fois prévenue, force la circonspection de la vieillesse; il est seulement important que les motifs suggérés par les chefs secrets. de l'intrigue paraissent purgés de tout intérêt particulier, et que les résolutions semblent tendre uniquement à l'avantage général. Si alors la cour ne sait pasmesurer ses prétentions et ses démarches, si elle use de hauteur ou de manque d'égards, ces compagnies faites pour établir la paix finissent, contre le gré des plus sages, par concourir à fomenter les troubles. Les députés du tiers état, dans la dernière assem-

Les députés du tiers état, dans la dernière assemblée, étaient presque tous gens de robe. Comme la nature de leurs occupations les met dans l'habitude d'approfondir les questions, ils en agitèrent souvent qui déplurent à la cour : celle-ci, en revanche, ne leur épargna pas les mortifications, dont une des plus sensibles fut une différence marquée entre la manière de traiter les deux premiers ordres et ce dernier : pleine d'égards et d'attentions flatteuses pour le clergé et la noblesse, elle affectait au contraire, dans ses communications avec le tiers état, une indifférence, un oubli des convenances qui tenait du mépris (1). Ces députés, retournés dans les provinces, y portèrent leur mécontentement; ceux qui restèrent à Paris aigrirent le parlement, où ils avaient presque tous des parents ou des amis. Comme les états, pendant qu'ils se tenaient, étaient le sujet des conversations, après leur dissolution arrivée sans que le royaume en cût tire aucune utilité, ils devinrent l'occasion des plaintes et des murmures. On disait que la reine avait joué la na. tion, et on n'aurait pas été fâché qu'elle cût été punie de cette espèce d'insulte publique.

Les esprits étant ainsi disposés, il ne fut pas difficile au due de Bouillon d'obtenir du pariement qui la so prêtit à quedque démarche peu agréable à la reine: elle en fournit elle-même le prétexte, parce qu'en congédiant les députés des états, ne sachant comment as débarrasser des instances qu'ils employaient pour la déterminer à répondre aux cahiers, elle dit qu'elle le ferait quand le pariement aurait adressé au roi des remontrances à ce sujet. Elle donna cette défaite maladroite le 25 mars, et trois jours après les enquêtes députerent deux conseillers de chacune de leurs chamcit. Mém. ét Robas, tou 1. bres à la grande pour demander l'assemblée des chambres. Elle est accordée sans difficulté. On délibère d'abord sur la manière de procéder à la confection des remontrances. Quelques uns font observer qu'il est à propos d'appeler à ce travail les princes et les pairs du royaume, et qu'il faut prier le roi de leur ordonner de se rendre à l'assemblée; d'autres disent que cette prière au roi est inutile; que les pairs de France ent droit, par leur seule qualité, de venir prendre séance au parlement quand ils veulent, et quand ils croient que les besoins de l'état l'exigent; qu'ainsi il suffit de leur faire comaître ces besoins. Cette opinion l'emporta, et il y eut en conséquence un arrêt qui portait que les princes, dues et pairs, grands officiers de la couronne, ayant séance et voix délibérative au parlement, qui se trouvaient alors à Paris; seraient invites à vemr délibérer avec M. le chancelier, et avec toutes les chambres assemblées, sur les propositions qui seraient faites pour le service du roi, le soulage ment de ses sujets et le bien de l'état.

Cet arrêt fut un vrai triouphe pour le malin duc de Bouillon. Il avait a pyréhendé que le parlement se contentât de travailler sans éclat à des remontrances que la coue auvait uégligées sans risque ; au lieu que la convocation des puirs donant à cette nômic une importance qui ne perinettait pas de ces arrangements ambigus, après lesquels les deux partis s'attribuent la victorie : il dévenist mécessaire, ou que la reine empéchai l'assemblée des pairs, et ellene le pouvait sans chequer le parlement, ou qu'elle la permit, et pour lors elle avait à craindre de voir porter des coups violeuts à son autorité, dont elle était idolètre : alternative également agréable au duc de Bouillon.

Marie se détermina à empêcher l'assemblée des pairs, comme étant le mal le plus pressant. Elle envoya défendre au prince de Condé et aux antres de se rendre au parlement, s'ils v étajent invités; et en même temps, de peur que le parlement ne continuat sans eux ses opérations, elle manda les gens du roi, et leur dit qu'elle trouvait fort étrange qu'une compagnie établie uniquement pour rendre la justice aux particuliers s'ingérat d'assembler ainsi, de son autorité privée, les premières personnes du royaume pour raisomer sur le gouvernement. Sans entrer dans cette question délicate du droit ou de l'incompétence du parlement dans les affaires d'état, l'avocat-général Servin marqua de l'étonnement de ce qu'on reprochait au parlement « d'affecter la puissance souveraine, en invitant les princes, les grands-officiers de la couronne, et le chancelier lui-même, à se rendre à ses assemblées. « La compagnie, dit-il, n'a d'autre dessein que de rendre les premiers de l'état témoins de sa fidélité. » Nonobstant ces protestations, dont la reine sentait l'artifice, elle fit assembler le conseil, et força les gens du roi d'en porter au parlement le résultat. Il enjoignit au parlement d'envoyer au roi l'arrêt de convocation des princes et des pairs, et le registre dans lequel il était inscrit, et lui défendit, sous peine de désobéissance, de passer outre à l'exécution de cet arrêt. Les ordres étaient si précis, que le parlement n'osa désobéir. Le registre fut envoyé, même avec des excuses. Le roi les reçut assez froidement, et dit qu'il

s'en ferait rendre compte. « Ainsi, dit le duc de Rohan. le parlement fut rabroué, et cela l'attacha d'autant plus au parti de M. le prince. »

C'est ce que désirait le duc de Bouillon: il aurait été beaucoup plus fâché que le parlement réussît dans cette première entreprise, qu'il ne le fut de le voir échouer avec des circonstances mortifiantes. Il compta sur la fermeté que le dépit inspire quelquesois aux personnes maltraitées, et il ne se trompa pas dans ses espérances. Ses émissaires entre lesquels se trouvaient des présidents au parlement, insinuèrent à la compagnie qu'il ne fallait pas se laisser vaincre par les difficultés, et que ce serait un acte méritoire de mêttre sous les yeux d'un jeune roi des vérités importantes au bien de son royaume, vérités qu'on lui cachait, et qu'il était à craindre qu'il ignorât toujours; que mal à propos le parlement s'était laissé abattre du premier coup; que, s'il avait sculement fait minc de résister, le prince de Condé et tous ses partisans seraient venus à son secours; que ce prince et les antres seigneurs français bien intentionnés ne refuseraient pas encore de se joindre au parlement, s'ils pouvaient s'en promettre plus de constance dans ses résolutions; que c'était une nouvelle tentative à faire, et qu'il était impossible qu'à la longue les efforts du premier corps de la nation ne triomphassent de la résistance de quelques ministres et de quelques courtisans, seuls auteurs de l'affront qu'il venait d'essuyer.

Ces motifs et ces espérances s'accréditèrent dans les chambres au point qu'on résolut unanimement de renouer l'affaire des remontrances, Le roi en avait

fourni les moyens en disant qu'il examinerait l'arrêt du parlement, et qu'il ferait connaître à cet égard sa volonté. Le parlement arrêta que le monarque serait supplié de donner cette réponse; et Verdun, premier président, alla la demander à la tête de quarante députés, tirés de toutes les chambres. Silleri, chancelier, fit, en présence du jeune roi, une longue harangue qui se réduisit à deux objets : 1º. que le parlement n'a aucun droit de se mêler des affaires d'état; 2º. qu'il n'a pas même celui de faire des remontrances, à moins que le roi ne lui ordonne. « Votre arrêt, ajouta-t-il, est l'ouvrage des jeunes conseillers, dont le nombre l'a emporté sur la prudence des anciens; le roi se souviendra de la fidélité de ces derniers, et les exhorte à continuer : mais en même temps il vous défend de mettre à exécution l'arrêt rendu pour la convocation des pairs, et de délibérer désormais sur cette affaire, La reine parla aussi dans les mêmes principes, et insista pareillement sur la prépondérance de la jeunesse, qu'elle regardait comme la cause du désordre.

En répondau à l'un et à l'autre, le premier président, à l'imitation de Servin, ne chercha-pas à prouver les droits que la cour refusait au parlement; mais, comme dans l'allectation qu'on marquait d'attribuer l'arrêt aux jeunes conseillers, il cut voir le dessein de jeter un ridicule sur les opérations du corps entier, il releva vivement cette imputation, et supplia le roi de croire que toute la compagnie avait concourr à former l'arrêt; que ceux qui lui avait dit le contaire ne ui avaient pas fait un rapport fidèle, et qu'il le suppliait de les honorer fous également de sa bienveillance. Il se retira ensuite, et ler ministres crurent l'af-

Mais il s'était répandu un bruit que le roi se lassait d'être en tutelle, et qu'il ne serait pas fâché qu'on l'éclairât sur les défauts du gouvernement. C'en fut assez pour faire prendre au parlement le parti de ne point cesser le travail des remontrances. En vain la reine irritée voulait l'interrompre par de nouvelles désenses, les commissaires nommés à cet effet le continuèrent avec ardeur. Elles furent examinées dans les chambres assemblées, et présentées au roi par la grande députation, le 22 mai. Les rues par lesquelles elle passa, les cours du Louvre, les escaliers, les fénêtres, étaient remplis d'une foule innombrable; preuve certaine de la haine générale contre les ministres toujours en butte à l'envie publique, et surtout contre le maréchal d'Anere, qu'on savait être particulière ment noté dans les remontrances.

Le roi et la reine attendaient la députation dans la chambre du conseil, accompagnés des dues de Guise, de Montmorenci, de Nevers, d'Épernon, de Vendôme, du maréchal d'Aucre, du châncelier de Souvré, des secrétaires et principaux conseillers d'état. Elle fut introduite par un capitaine des gardes. Le premier président prononça une hamigue très-respectueuse, et présenta le cahier au roi, qui le prit de ses mains, promit de l'examiner, et leur dit de se retirer. Les ministres s'applaudissaient déjà d'avoir réduit une démarche si solennelle à une simple cérémouie, lorsque le premier présente retreit la parole, et supplia le roi de faire lire les remontrances en présence des députés,

afin que, si quelque article se trouvait avoir besoin d'explication, ils la dounassent sur-le-champ. Plus promptement que la reine ne put parer ce coup, le jeune prince ordonna la lecture, et elles furent ésontées avec le plus profond silence et la plus grande attertion.

Ces remontrances, les premières qu'on ait rendues publiques, sont remarquables par la force etleur liberté qui y règnent. Le parlement déclare dans le préambule, « qu'il s'est toujours entremis utilement des affaires publiques, et que les rois l'y ont appelé. C'est, dit il, un mauvais conseil qu'on donne à votre majesté, de commencer l'année de sa majorité par tant de commandements de puissance absolue, et l'accoutumer, à des actions dont les bons rois, comme vous, sire, n'usent jamais que fort rarement (1). » Il ajouta que plusieurs rois ont eu regret d'avoir violenté et non écouté le parlement; que des princes étrangers, des rois, des empereurs, des papes, se sont soumis à son arbitrage; que, témoin de heaucoup de désordres dans l'état, il s'est assemblé, et a désiré le coneours des princes et des pairs, « non pour ordonner et résoudre des movens d'y remédier, mais pour les proposer à votre majesté avec plus de poids et d'autorité, lorsqu'elle verra que les choses ont été considérées dans une telle et si célèbre compaguie...»

Suivent les griefs en vingt-nenf articles. Toutes les parties de l'administration y sont parcourues. On ey plaint de ce que l'autorité du roi et sa surejté ont été mises en problème dans les derniers états, par les pardes, sont IV, p. 49. tisans des opinions ultramontaines; de ce que les anciennes alliances ne sont-pas entretenues; de ce que le conseil « est composé, nou des princes, des grands du royaume et anciens ministres, mais de personnes introduites depuis peu d'années, non pour leurs mérites et services condus, mais par la faveur de ceux qui y veulentavoir des créatures »; de ce que enfin ces ministres; conseillers du roi et autres, sont pensionnées par les cours étrangéres.

- Le parlement demande que les officiers de la couronne ne soient pas troublés dans leurs fonctions : qu'on ne donne plus de survivance; que les charges eessent d'être vénales; qu'il ne soit plus permis aux sujets du roi, coelésiastiques et autres, d'avoir communication fréquente et secrètes intelligences avec les ambassadeurs et ministres étrangers; que les libertés de l'église gallicane soient soutenues; que les confidences qui transmettent fictivement les bénéfices saient punies, et les coadjutoreries supprimées; qu'on mette des bornes à la multiplication des ordres religieux; qu'on ne nomme aux archevêchés, évêchés, abbayes, que des régnicoles savants et de bonnes mœurs; que le roi fasse fleurir l'université de Paris, et poursuivre, par les juges ordinaires, les anabaptistes, juifs, empoisonneurs et magiciens, trop communs chez les grands qui les protégent. Le roi est supplié aussi de punir les violences faites aux juces pour arrêter le cours de la justice ; de régler la qualité des affaires qu'on pourra porter aux conseils, et la forme qui y sera observée; de n'y point casser ou faire surscoir, sur de simples requêtes, l'exécution des arrêts du parlement; de faire faire justice des grands erimes sans grâce ni délai, quels que soient les coupables; de ne point souffir qu'on altère ou change, hors du conseil, les arrêts qui y ont été prononcés; et d'ôter les nouveaux droits de chancellerie.

Quant aux finances, le parlement désire qu'elles soient mieux administrées; qu'on diminue le nombre de ceux qui les manient, ainsi que les pensions; qu'il soit fait défenses aux conseillers du conseil de recevoir aucuns dons, présents ou pensions des adjudicataires des fermes; qu'il soit fait une recherche sévère des maltôtiers, dont les restitutions seront appliquées à la décharge des peuples. Enfin, après quelques observations sur le commerce, les jeux de hasard, les manufactures, les arsenaux, les fortifications, la paie des troupes, les remontrances finissent par deux articles remarquables, snivis d'une conclusion qui ne l'est pas moins : 1° qu'on n'exécute aucun édit ni commission, sans vérification des cours souveraines, et enregistrement préalable; 2º qu'il soit permis, conformément à l'arrêt du 28 mars, de convoguer les princes et les pairs toutes les fois que le parlement le jugera convenable; « et en cas que ces présentes remontrances, par les mauvais conseils et artifices de cenx qui y sont intéressés, ne puissent avoir lieu, votre majesté trouvera bon , s'il lui plaît, que les officiers de votre parlement fassent cette protestation solennelle sous votre autorité : que, pour la décharge de leur conscience envers Dieu et les hommes, et pour le bien de votre service et conservation de votre état, ils seront obligés de nommer ci-après, en toute liberté, les auteurs de ces désordres, et faire voir au public leurs mauvais déportements, afin d'y être pourvu par votre majesté en temps plus opportun.

On conçoit l'effet que fit une pareille lecture. Il y cut un moment d'un profond silence : chacun se regardait. Enfin, la reine prit la parole, et dit que cela n'était fait que pour blâmer son gouvernement ; que c'était lui manquer de respect, et que les remontrances mettaient le comble aux injures contenues dans les libelles qu'on répandait contre elle. Le chancelier se contenta de faire observer au roi, que les remontrances n'auraient dû être faites qu'après que sa majesté aurait envoyé l'ordonnance qu'il avait promise sur les cahiers des états. Le président Jeannin. qui gouvernait les finances, justifia sa gestion avecchaleur, et fit voir que, si les millions épargnés par Henri avaient été dissipés, si on n'en avait pu mettred'autres en réserve, c'était la faute des princes auxquels on avait été forcé de prodiguer des gratifications et des pensions, pour empêcher une guerre ruineuse. Chacun parla ensuite sans rang et sans ordre. On interrogeait, on répondait, on s'apostrophait. Les sei-.. gneurs notés dans les remontrances, surtout le maréchal d'Ancre, lançaient sur le parlement des regards foudroyants. Les esprits s'échaussaient, et il était à craindre qu'une assemblée si auguste ne finit pas sans violence. Le roi prit le parti de la congédier, et promit de faire savoir incessamment sa volonté.

La réponse ne se fit pas attendre : dès le lendemain 23 mai, il parut un arrêt du conseil, qui supprimait les remontrances comme prématurées, et composées sans permission du roi. Sa majesté promettait un édit sur les cahiers des états, et s'engagenit à écouier pour lors les remontrances qui pouraient être faites sur cet édit. Le lundi, premier juin, l'arrêt du conseil fut porté au parlement pour être enregistré. Le parlement ordonna des remontrances; le roi donna des lettres de jussion : ainsi le combat s'engageat, et la rupture paraissait inévitable, lorsque la ceritude où était le parlement de faire plier la cour s'il s'opiniâtrait, l'engagea, de peur de plus grands maux, à plier lui-même.

Le duc de Bouillon intriguait toujours dans la compagnie; il passait si bien pour être l'auteur de tous ces' mouvements, que la reine disait naivement de lui : « Vous verrez que nous serons contraints de recourir à cet homme-là pour nous tirer d'embarras. » Quand il vit que les lettres de jussion ébranlaient quelques membres, il fit savoir au parlement par des émissaires qu'il n'avait qu'à tenir ferme, que le prince de Condé se déclarerait pour lui, et que toute la nation mécontente comme elle l'était, ne manquerait pas de s'attacher au prince. Il n'osa pas trop faire valoir dans ce moment les liaisons qu'il avait avec les calvinistes qui s'assemblaient à Grenoble, et qui promettaient une puissante diversion; mais il en dit assez pour faire connaître que, si le parlement persistait dans sa résistance, les ministres seraient forcés ou de céder, ou d'essuyer une guerre que l'intervention du parlement leur rendrait certainement désavantageuse.

Ainsi, le parlement se vit avec étonnement amené à lever l'étendard contre son souverain, ou du moins à servir, contre son intention, de sauvegarde et de prétète aux révoltés. Alors les membres de ce corps les plus modérés ouvrirent les yeux aux autres sur le danger de leur position : ils leur finent entendre quo ceserait une honte éternelle pour eux d'être les boutefeux de la guerre; que, malgré leur bonne intention ; ils passeraient dans la nation et chez l'étranger pour avoir aidé à ébranler le, trône, autrefois affermi par leurs mains. D'ailleurs, ajoutaient-ils, quelle impradence de nous livrer au prinée, qui n'a peut-être d'autre dessein que d'épouvanter parnous le ministère, et qui, pour obtenir une paix avantageuse, nous sacrifiera ensuite à la colère du roi!

Si le parlement balançait, la reine et les ministres n'étaient pas plus fermes : ils craignaient que cette compagnie, poussée à bout, ne se joignit publiques ment aux mécontents, et ne les appuyât de quelque déclaration éclatante qui auraît donné auprès du peuple une grande faveur au parti. Ces différentes considérations calmèrent la première fougue : les esprits se rapprochèrent; et des conférences qui s'établirent, sortit un accommodement par lequel chacun se relâcha de ses prétentions, Le 23 juin , le parlement donna un arrêt concerté; il y faisait des excuses à la reine, et disait que dans ses remontrances il n'avait prétendu blamer ni elle ni son gouvernement. Il représentait modestement que le dernier arrêt du conseil, si le roi en exigeait l'entière execution, serait infiniment dommageable à l'honneur de la compagnie; et il suppliait sa majesté de ne point exiger que l'arrêt. de son parlement sut cassé, Le ministère se contentade cette réparation. L'assemblée des pairs n'eut pas lieu; mais aussi l'arrêt du parlement ne fut ni biffe ni annulé. En cela, celui du conseil n'eut point d'exécution; et au contraîre, celui du parlement conserva toute sa force, et servit de pierre d'attente pour les occasions futures.

Ce fui une grande prudence au parlement de s'être arrêté malgré toutes les personnes qui s'efforçaient de le faire avancer : quelques pas de plus ; il lui aurait peut-être été impossible de retourner en arrière. Le prince de Condé étudiait ses démarches. Il était déterminé à faire la guerre, et il attendait que le parlement frappêt le promier coup : mais trop persuadé que cette compagnie ne pourait i jamais se concilier avec la cour, il laissa ralentir la chaleur des esprits, et l'accommodement était fait quand il en vin à une rupture ouverte.

La vraie raison de la rupture, qui était le désir de gouverner, fut cachée sous un prétexté que Condé s'était toujours ménagé. Il revint à ses ancionnes objections contre le mariage de Louis avec l'infante, et l's opposa en plein conseil au voyage que le roi devait faire vers la frontière pour y aller recevoir son épouse. La reine n'eut aucun égard à cette opposition, et fit au contraire hâter les préparatifs du voyage. Sur cette conduite, à laquelle il s'attendait, Condé quitte la cour avec ses adhérents; il se retire à Clermont en Beauvoisis; Bouillon se rend à Sedan, Nayenne à Soissons, Longueville en Picardie, et les autres chacun dans les endroits où ils croyaient avoir le plus de crédit.

Aussitôt les écrits volent à Paris et par tout le royaume. On emploie d'une part les reproches contre les ministres, les satires contre le maréchal d'Ancre, les observations malignes sur les impôts, et tout ce qui sert à soulever les peuples; de l'autre on récrimine par des plaintes sur l'ingrattude des princes; on promet aux peuples, on fait des offres aux chefs; et ce qui est plus efficace que les paroles, des deux côtés on lève des soldats. La reine eutama une négociation avec les mécontents, qui pour cela s'étaient réunis à Coinci. Villeroi et Jeannin, députés de la cour, mirent plusiers fois les choses au point de conclure un accommodement; mais ou ils n'avaient pas le secret de Marie, ou ils cutrèrent adroitement dans ses vues, qui étaient de agagner seulement du temps.

Marie avait le cœur profondément ulcéré de deux choses : 1º. de ce que les confédérés dans leurs manisestes dénonçaient, pour ainsi dire, à la nation, ses ministres favoris, le maréchal d'Ancre, le chancelier de Silleri et le chevalier son frère. Dolé et Bullion. créatures du maréchal, sur lesquels ces manifestes rejetaient tous les troubles de l'état, et par contre-coup sur elle-même; 2º. de ce qu'ils affectaient de dire, d'écrire et de répéter qu'on n'avait pas recherché les complices de la mort du feu roi; reproche outrageant pour une épouse, et qui l'exposait aux plus odieux soupcons : aussi la reine ne put-elle se résoudre à leur pardonner cette injure, et elle aima mieux les avoir pour, ennemis déclarés, et les pousser à bout, que d'agréer. des ménagements qui auraient pu faire dire qu'elle achetait leur silence. Elle laissa donc traîner les négociations tout le temps qui lui était nécessaire pour prendre ses mesures; et, quand les troupes furent en état, elle envoya aux mécontents ordre de se préparer à suivre le roi dans son voyage de Guienne.

Ce commandement fut pris pour nne déclaration de guerre. Les princes appelèrent auprès d'eux tous leurs partisans, qui formèrent une armée, mais bien inférieure par le nombre et la discipline à celle du roi (1). Ils envoyèrent en même temps une justification de leur conduite aux cours souveraines, à l'assemblée des calvinistes qui, avec l'autorisation du roi, se tenait à Grenoble, et à tous les corps, excepté à l'assemblée du clergé, « sachant, dit le Mercure, qu'ils étaient résolus à une entière soumission envers sa majesté. » S'ils présumèrent plus d'aide du côté des parlements, ils se trompèrent : ces compagnies renvoyèrent leurs paquets cachetés au roi. Ce concert unanime d'obéissance tranquillisa la reinc, Cependant, comme il y avait dans le parlement de Paris beaucoup de membres attachés aux princes, on jugea à propos de les priver des conseils de leur chef, qui était le président Le Jay, principal auteur des remontrances, Le roi le sit enlever le jour même qu'il sortit de Paris. Le parlement envoya le redemander; le roi répondit qu'il l'emmenait pour se servir de lui pendant son voyage : mais celui du président ne fut pas long; car on le laissa prisonnier dans le château d'Amboise.

Louis XIII partit le 17 août. La marche du jenné roi à travers son royaume, pour aller recevoir son

<sup>(1)</sup> Merc., tom. IV, p. 19.

épouse, n'aurait du être accompagnée que de plaisirs: mais la bizarrerie des circonstances força de joindre aux divertissements l'appareil de la guerre, et la pompe des letes en tirait quelquefois un nouvel éclat. Le monarque avançait au milieu d'une cour leste et brillante. Derrière lui marchait presque pas à pas son armée, commandée par le maréchal de Laval Bois-Dauphin, qui avait ordre d'éviter une action (1). Après venait l'armée des mécontents sous les ordres du prince de Condé, dirigée par le duc de Bouillon. Quand celui-ci approchait, Bois-Dauphin presentait le front, et Bouillon, moins fort, s'arretait, ou cher chait des détours. On a blame les deux généraux d'as voir laissé échapper l'occasion de battre chacun son adversaire : mais leur but n'était pas de se mesurer, ni de hasarder en une fois les ressources de leur parti. Bois-Dauphin ne voulait qu'assurer la marche du roi; Bouillon ne voulait que l'inquiéter, et pénétrer dans les parties du royaume où il comptait se recruter avantageusement. Ils réussirent l'un et l'autre. Bois-Dauphin conduisit tranquillement la cour à Bori deaux, où elle arriva le 7 octobre, et Condé s'établit dans le Poitou, où plusieurs gentilshommes vinrent grossir le nombre de ses volontaires.

Excepté les désordres inséparables de la marche des armées, on ne vit dans ces troubles ni l'animosife inles horreurs qui accompagnent ordinariement les guerres civiles. Les peuples y prirent un intérêt fort léger. Ce n'était qu'ur penchant sans passion qu'iles

(1) Merc., tom. IV, p. 207. — Mem. Rec., tom. III, p. 440. — Gramond, tom. II, p. 93.

déterminait ou pour la cour ou pour le prince. Dans les endroits où la prévention en faveur des confédérés prévalait, le roi était néanmoins obéi; et, où les royalistes l'emportaient en nombre, les partisans des princes n'étaient pas maltraités. On ne peut douter que tout Paris et le parlement n'inclinassent pour les mécontents : cependant cette compagnie enregistra un édit qui déclarait le prince de Condé et ses adhérents criminels de lèse-majesté. Ils opposèrent à cet édit des écrits aigres et mordants, dans lesquels ils avaient soin de répéter que le but de leur confédération était d'obtenir la recherche et la punition de tous ceux qui avaient participé à la mort du roi, Excités par le duc de Rohan, les calvinistes, en corps d'assemblée, se joignirent au prince malgré les instances de Duplessis-Mornay, de Lesdiguières et de Chiftillon; et, s'appuyant sur les mêmes motifs, fis leverent des troupes pour lui. Le duc de Vendôme, gouverneur de Bretagne, fils naturel de Henri IV, et à qui ce pr texte de l'assassinat convenait mieux qu'à tout autre, n'eut garde de le négliger : mais, comme il leur coûtait d'avouer qu'ils prenaient les armes directement contre le roi, ils publièrent que ce prince était prisonnier entre les mains des ministres : subterfuge usé qui ne trompait personne: Cependant, comme on pouvait appréhender que les mécontents n'eussent dans les provinces des partisans qui se déclareraient quand la cour serait éloignée, la reine envoya dans les places suspectes des commandants affidés, avec des troupes, qui réprimèrent soigneusement les moindres mouvements, de sorté que la joie

des noces ne fiu troublée par aucune nouvelle de soulèvement. Le duc de Guise, à la tête d'un détachement de la grande armée, alla conduiré jasqu'à la frontière la princesse Élisabeth, destinée à l'infant d'Espagne, et en ramena la jenne reine à Bordeaux, où le marige fut truifié le 22 novembre.

Anne d'Autriche avait quinze ans quand elle épousa Louis XIII, qui était du même âge, à cinq jours prés. Magicé cêtte-couvenance, leur mariage ne fut pas heureux. Les deux époux se plurent au pre-nier coup d'œil; mais leur union fut traversée par les personnes qui-aspiraient à la confiance exclusive du roi, et qui appréhendaient que son amour pour la jeune refine ne diminuât leur crédit (1). On inspira à Louis des ombrages sur l'attachement qu'Aune d'Autriche conservait pour sa famille; on insinua à la reine que son-époux, per laimait pass. Ainsi al se écutent comme dans un divorre continuel, qui ne fut intergompai que par quelques réunions passagères, dues plutôl aux circonstances qu'à la tendresse.

Le premier interprète de leurs sentiments fut Albert de Luynes, gentilhomme provençal, qui plaire au roi par le talent de la vénerie, et par son attresse, à ainventer des amusements proportionnés à fêge de ce prince. Il envoya parter à son épousela première tetre de compliment, dans laquelle il lui mandait que Luynes était son ami, et qu'elle edit à croire ce qu'il su'a ilrait de sa part. Cette commission flateuse marquait la faveur dont ce courtisan jonissait; aveur qui n'alarmait pas la reine-mère, persuadée aveur qui n'alarmait pas la reine-mère, persuadée and Macardis, p. 10. 2016 page 1980.

qu'elle se renfermait dans la sphère des divertissements, et que son fils réservait pour elle seule la connissance des affaires, dont Marie était uniquement avide. Le favori l'entretint habilement dans cette idée mais il se servit de la liberté des plaisirs pour faire apercevoir à Louis le faible du gouvernement de sa mère, et surtout sa prévention aveugle pour le maré-chal d'Ancre et sa femme. On entendit quelquefois ce jeune prince, fidèle à la discrétion qu'exigea sans doute son favori, dire à ses autres confidents : « Ce maréchal sera la ruine de mon royaume; mais on ne peut pas dire cela à ma mère, parce qu'elle se mettrait en colère. »

En effet, personne n'a jamais porté plus loin que Marie l'emportement et l'esprit de vengeance. Elle ne pouvait souffrir ni remontrances ni obstacles : le déplt la rendait capable de tout; et, quand quelque intéret secret la forçait à se contraindre, la nature violentée s expliquait par l'altération de son visage et de sa santé. Ses passions étaient extrêmes : l'amitié chez elle était aveugle dévouement, et la haine exécration. Quiconque l'avait choquée une fois ne pouvait se flatter de regagner ses bonnes grâces, ui même d'être toléré : aussi aimait-on uneux travailler à la détruire. que dépendre de son indulgence. Elle éprouva, en conséquence, le contraire de ce qui arrive aux caractères doux et modérés. Ils ne sont pas plus exempts que d'autres des traverses et des contradictions; mais du moins leur patience ramène les esprits; et tout finit ordinairemeet à leur avantage: au lieu que Marie de Médicis, après quelques succès, arrachés plutôt 8

qu'obtenus, essuya des revers humilians, qui la punirent saus la corriger.

Après avoir marié son fils selon ses désirs, malgré
es obstacles puissants qui s', oppossient, Marie se
voyait deux moyens également faciles d'écraser ou
de dissoudre la cabale qui lui était opposée. Pour
lécraser, elle n'avait qu'à licher la bride au duc de
Guise, qu'elle venait de mettre la latôte de son armée,
hien supérieure à celle des confedérés; pour la dissoudre, il suffisait de présenter l'appàt des grâces à
la plupart des mécontents. Le permier partie tâtit plus
conforme au goût de Marie; et, si elle ne le prit pas,
c'est qu'elle fut obligée de sacrifier son désir à des considérations trè-puissantes.

Le roi ne goûtait pas cette guerre : ceux qui l'enviconnaient lui disaient en secret que son mariage n'en avait été que le prétexte, et que la véritable raison était le soulèvement des grands contre un insolent favori, dont la reine était follement infatuée; qu'elle pourrait d'un mot finir tous ces troubles, et que, si elle ue le faisait pas, ce serait signe qu'elle préférait le maréchal d'Ancre à la tranquillité du royanme et à la satisfaction de son fils. La jeune reine désirait aussi avec ardeur la fin des troubles, pour se rendre à Paris, où elle était attendue par des sêtes dont l'idéc enlaidissait encore la guerre à ses yeux. Toute la jeunessa de la cour pensait comme elle. Les gens les plus mûrs sonhaitaient la cessation des hostilités, sinon pour profiter des plaisirs, du moins pour n'être pas exposes aux incommodités des campements et des voyages dans une saison rude et fâcheuse. Enfin, comme, malgré l'état de guerre dans lequel on vivait, il y avait tonjours des relations de parenté et d'intérêt, on s'écrivait, quoique dans des partis opposés, on se communiquait ses idées, et on s'accordait communément à conclure qu'il fallait faire la paix. Ce vœu était si général, que la reine craignait de voir tomber sur elle tout l'odieux de la guerre, si elle ne se prêtait pas à une négociation. Elle y donna donc les mains, mais si maladroitement, qu'elle en eut tout le désavantage pour la forme et pour le fond,

Pour la forme, en ce qu'elle souffrit que la paix fut traitée dans une espèce de congrès qui se tint d'abord à Fontenai-le-Comte en Poitou, ensuite à Londun, deux endroits choisis pour la commodité des mécontents; en ce qu'elle permit qu'outre les personnes nécessaires, telles que les ministres du roi et les chess des confédérés, il y est à la conférence des députés des calvinistes, des représentants des principales maisons du royaume, et même que l'ambassadeur d'Angleterre y assistat, non à la vérité en qualité d'arbitre, comme les princes le déstraient, mais en qualité de garant, sous le titre do témoin (1).

Pour le fond, la reine ne pouvait guère être réduite à accepter des conditions plus mortifiantes que celles de ce traite, signé à Loudun le 6 mai. Les deux premiers articles sont coneus en ces termes : « On ferà une recherche bien exacte de tous ceux qui ont partieipé au détestable parricide commis en la personne du feu roi; et, attendu qu'au préjudice des volontés et commandements exprès du roi et de la reine sa (r) Merg., tomi. IV, p. 45,

mère, quelques officiers sont réputés avoir mis de la nonchalance à la recherche des auteurs dudit parricide, il plaise à a majesté de faire expédier à cet effictune commission adressée au parlement de Paris. » Ensuite viennent la plupart des demandes faites par les états, qui sont accordées. On demande aussi avec affectation, art. 13, que les charges et dignités, just laïques qu'ecclesiastiques, ne puissent jamais être données aux étrangers, et le roi le promet : « réservant cependant sa majesté de donner ce qu'il conviend aux mérire, services et qualités des personnes » Du reste, il n'y a que des stipulations générales pour lintérêt des peuples, leur soulagement et la diminution des impôts.

Quant au prince et à ses adhérents, non-seulement on les réhabilita, on les déclara innocents et bons serviteurs du roi, mais il leur fut alloue des sommes considérables pour payer leurs dettes et les dédommager. Les réformés obtinrent seulement ce qu'il fallait pour leur faire croire qu'ils n'avaient pas été entièrement oubliés, sayoir, le rétablissement de l'exercice de leur religion en quelques lieux. Le parlement de Paris eut aussi des marques de souvenir de la part des confédérés, qui avaient intérêt à le ménager. On essaya de lui faire obtenir quelque satisfaction sur le droit de convoquer les pairs, qui avait été un des obiets et la cause des fameuses remontrances : mais cet article fut couché en termes si ambigus, qu'en enregistrant le 13 juin l'édit du roi, confirmatif du traité de Loudun, la compagnie arrêta de nouvelles remontrances à ce sujet.

1616.

Pendant que ce traité se négociait, le roi revint à Paris, où il fit son entrée avec la reine son épouse, le 18 mai. Peu de temps après on vit des événements qui avaient été promis dans des articles secrets joints au traité, au nombre de quinze, Le ministère fut totalement changé. On retira les sceaux au chancelier Brulard de Silleri, et on les donna au président du Vair. Le premier voulut les reporter au roi lui-même, et il eut une audience particulière dont le jeune prince sortit les yeux gros et humidés. Les finances qu'avait le président Jeannin furent confiées à Barbin, homme nouveau. Richelieu, créature du maréchal d'Ancre, qui lui avait déjà fait obtenir l'évêché de Luçon et la grande aumonerie de la reine , fut appelé au conseil, et ce fut la première sois qu'il parnt avec éclat sur la scène politique. Presque toutes les personnes attachées aux anciens ministres eurent des marques de disgrâce. Le duc d'Epernon et plusieurs autres seigneurs, qui s'étaient montrés partisans zélés de la reine, furent abandonnés au ressentiment des mécontents qui répandirent avec affectation des écrits dans fesquels ils étaient décriés. Le maréchal d'Ancre lui-même parut perdre de son crédit, puisqu'il céda à ses competiteurs des charges et des établissements qu'ils lui enviaient, entre autres sa forteresse d'Amiens que convoitait depuis long-temps le duc de Longueville, gouverneur de Picardie.

Tant d'événements singuliers donnent lieu de soupconner qu'il y eut dans cette paix un secret arrangement, sur lequel on ne peut avoir que des conjectures. Le duc de Bouillon et le maréchal d'Ancre, qui avaient été antagonistes si acharnés, parurent aussitôt après la conclusion du traité, extrêmement amis. Le prince de Conde changea aussi, pour ainsi dire, du jour au lendemain; il prit hautement la protection du maréchal contre l'étourderie des jeunes seigneurs et la manvaise volonté des vieux. Il n'y eut que ces deux chefs des confedérés qui parurent conteuts. Les autres calyinistes et parlementaires so plaignirent également qu'on ne leur avait pas ménagé des conditions assez avantagenses; preuve certaine que leur consentement à là paix fut tiré par adresse, et qu'il y eut quelque connivence clandestine, dont le plus grand nombre fut la dupe. A juger par ce qui arriva ensuite, le prince de Condé et le duc de Bouillon, sur la promesse qu'on leur aura fuite de les associer au gouvernement, se seront contentés d'obtenir pour leurs adhérents quelques avantages plus apparents que réels; et la reine mère m'aura pas hésité de sacrifier des ministres aux quels elle n'était pas fort attachée, dans l'espérance de faire ce qu'elle youdrait sous le nom du prince, ou de le réduire lui-même à l'impuissance de nuire, en le privant des secours de ses partisans. C'est sans doute à ce plan de politique qu'on doit rapporter le mot de Villeroi, conservé par Siri. En delibérant dans le conseil sur la demande que faisait le prince de signer les ordonnances : « On peut, dit Villeroi, mettre la plume à la main de celui dont on tient le bras (1). » Le dessein de Marie est encore mieux développé dans une conversation que Bardin cut avec le marquis de Cœuvres, à l'occasion des prétentions de Condé. « Il (i) Mem. Rec., tom. III, p. 448.

faut, lui dit-il, que le prince se détermine à être-bon serviteur du roi; autrement qu'il sache qu'il n'yà ni qualité, ni condition, ni crédit capables d'assurer quel qu'un quand il est dans le Louvre, le centre de la justice et de la force du roi. »

Mais le succès dibonit Conde et le perdit; son recour à l'aris après la paix fut une espèce de triomphe. Tout le monde le regarda comme devant être désormais le maître des galces, et il se le persuada luimême; les courtisans s'empressèrent attour de lui; il se vit plus recherché que le rei. Dans l'ivresse de cette préspérité, le prince ne ménagga ni ses actions ni ses discours; il décladit souverainement au conseil, tranchait dans les affaires, et distribuait les emplois et les charges. S'il obligea quelques-uns, il fit aussi beaucoup de mécontents. Outre cela, il ulcéva de nouveau la reine contre lui, par la conduite qu'il tint avec le marchal d'Arcre, qu'il n'avait caressé que pour aiderplus s'arrennt à sa perte.

Ce colosse de faveur était toujours en butte à la haine des grands et des peitis, et il menaçait ruine; et par la raison, dit Siri, qu'il faut qu'à la fin tout hois, sôit rongé par les vers, et tout drap dévoré par les teignes (t). » Il essaya cette année deux revers accais de la comme del comme de la comme del comme de la comme

<sup>(1)</sup> Gramond, liv. II, p. 124. — Mém. Rec., tom, IV, p. 1. — Mém. d'Estrées, p. 215.

raient ses ennemis. Il ne lui resta qu'un fils, destiné à porter l'opprobre de la mémoire de son père, sans avoir participé à sa fortune, dont sa grande jeunesse l'empêchait de jouir. Le second revers fut le supplice de deux de ses laquais, qui furent pendus devant son hôtel, revêtus de sa livrée, pour avoir frappé violemment un artisan. Il y eut dans cette punition, des circonstances qui firent connaître que les valets étaient victimes de la haine qu'on portait au maître. Concini le sentit : il apercut aisément qu'on animait contre lui la populace de la capitale, où il ne se crovait plus en sûreté, Sa situation à la cour n'était pas moins alarmante : un esprit encore plus ferme que le sien en aurait été troublé. De tous côtés il ne voyait qu'embuches, trahisons ! ses paroles y ses actions étaient également mal interprétées. Se présentait-il aux fêtes que les grands se donnaient, on taxait sa démarche d'insolence; se retirait-il parce qu'il s'apercevait qu'il n'était pas vu de bon œil, on attribuait son absence à dédain et à mépris. Arrivant un jour chez le prince de Condé, à la fin d'un repas, le maréchal se trouva investi par les convives, la plupart des jeunes gens qui le serraient l'insultaient, et semblaient ne demander ou n'attendre qu'un coup d'œil du prince pour se jeter sur lui et l'assassiner. Condé eut peine à arrêter la fougue de cette jeunesse ; il la contint néanmoins, et débarrassa Concini. Il courut encore une autre fois le même danger de la part de toute la cabale, qui demandait à Condé de la laisser agir, et lui permettre de le défaire de son ennemi. Le prince s'opposa à l'exécution de ce complot, et en donna avis au ma1016.

réchal, lui conseillant de quitter la cour pour quelque temps, afin de laisser refroidir cette animosité. Le maréchal suivit ce conseil et se retira en Normandie.

Mais ces apparences de bonne volonté de la pard di prince ne servaient pas beancoup à Concini; parce qu'elles étaient accompagnées de hauteur, de tons et d'airs de mépris public qui enbardisseient les courtieaus à braver le maréchal. Quiconque voulait entreprendre sur ses gouvernements ou ses dignités, trouvait un appui sir dans le prince-de Condé. Ce fut dans cette confiance que le duc de Longueville osa s'emparer à main armée de Péronne, dont Concini était gouverneur. Longueville soutint même son usurpation contre les troupes que la reine lui opposa. Marie fléchit en cette oceasion décisive, et elle laissa ainsi accréditer la persuasion que Condé était le maitre, et qu'elle était als houlment saus puissance (1).

Sully l'avertit du many six effet de sa faiblesse, et ui fit voir des conséquences qui contribuèrent sans doute au mailseur du prince. «Dans l'état où sont les choses, lui dit-il, sous huit jours, il faut que toute l'autorité passe au prince de Condé ou vois revienne, si vous savez la retenir. Deux si grandes puissances sont incompatibles. Les grands et le peuple sont pour le prince. Après l'entreprise de Longueville et l'éloignement du maréchal, votre autorité n'est pluyrien et pour les affirires et pour le conseil; elle est tout entre les mains du prince : si bien que je nervous crôif pas en sûret à Paris, où l'on peut vous investir dans le Louvre, et J'aimerais mieux vous voir, yous et votre

<sup>(1)</sup> Mem. Rec., 10m. IV, p. 4.

fils, on rase campagne avec mille chevaux. Je trolwe, répondit la reine, assez de gens qui me montrent le mal, mais aucun le reméde : j ai fait lumainement tout ce qui est possible pour le bien de l'état; mais Dien n's pas voulu bénir mes efforts. Jai donné la plame au prince, j ai désarmé le roi; j ai dist au marichal d'Aucre le gouvernement qu'il avait en l'icardie; jai souffert qu'on le chassét de la cours j'ai fait du bien à tout le monde; je n'ai fait de mal à personne; ie neasis donc quel parti prendre. » Mais son irrésolution ne dura pas long-temps. Elle fit voir, comme clle l'àvait promis à Bassompierre, qui lui reprochait lesommeil lethargique dans lequel elle paraissait plongée, elle fit voir qu'elle ne dornait pas toujours (1).

D'abord elle tra de la Bastille le comte d'Auvergne,

qui y étnit depuis douze ans. Cette première démarche aurait dù inspirer de la défance aux Condeisaainsi kes nomanit Bassompiere, parce que, si on tirait de prison, dans un moment si critique, un prince canemi né de la branche régnante, ils devaient penser qu'on avait apparemment quelque dessein dout l'exécution demandait un homme ferme et entreprenant. Les politiques, même du peuple, le comprirent, puisqu'ils débitèrent dans leurs assemblés ale nouvellistes, que sur la porte de la chambre qu'occupait, à la Basille le comte d'Auvergae, on avait mus chambre à loure (a). Il ne faut souvent qu'un mot pour faire avorter le projet le mieux concerté. Mais la faction était si persuadée de sa force, qu'elle

<sup>(1)</sup> Sully, tom. II, p. 177.

<sup>(2)</sup> Bassompierre, 10m. H, p. 20.

ne fit aucune attention à cette plaisanterie populaire: elle se croyait maîtresse des évéuements. Cependant, comme ou répandait des mences qui pouvaient être fondées, à tout hasard les chefs, savoir, Condé, Vendôme, Mayenne et Bouillon, qui, dans une occasion récente, avaient failli être saissis tous les quarte chez la reine, convinrent de ne jamais se trouver au Louvre ensemble. Cette précatition en sauva trois, et le prince de Coule, qui ne pouvait se personader d'ailseurs qu'il y eut à craindre pour lui, paya pour tous:

S'étant rendu chez la reme-mère le premier septembre, pour le conseil, il y trouva le roi qui le recut bien (i). Sous prétexte de quelques affaires, la reine fit appeler son fils dans son cabinet, et aussitôt Thémines, abordant le prince, qui était serre par ses deux fils, lui demande sou épée de la part du roi, et le fait prisonnier. Les ordres étaient donnés pour arrêter en même temps Vendôme, Mayenne, Cœuvres, Joinville, Guise et Bouillon; mais aucun d'enx n'en at tendit l'effet. Ils furent avertis presqu'au moment de · la catastrophe arrivée au Louvre, et ils quittérent Paris. Quelques-uns tachèrent, en partant, de soule ver le peuple. La douairière de Condé parcourat les rues tout en larmes, criant qu'on assassinait son fils, et exhortant les Parisiens à prendre les armes : mais ses tentatives n'aboutirent qu'à émouvoir la plus vile populace, qui se présenta en grand nombre devant le magnifique hôtel du maréchal d'Ancre, enfonça les portes, brisa les fenêtres, pilla ses meubles somptueux, et ceux de Corbinelli, son secrétaire, sans la

Ity D'Avrigni, tom. I, p. 215.

moindre effusion de sang. La cour fut charinée que la fureur du peuple s'épuisit sur des meubles et des hioux elle en avait appréhendé des effets plus redoutables; et, pendant qu'on arrêtait le prince, la reine faisait tenir dans la hasse-cour du Loutre ses équipages chargés de ballots qui contenaient l'argent et les pierreries de la couronne, tout prêts à emmence le roi; sil coup et un anqué, ous s'il ent ue des suites dangereuses. Il n'y en eut point d'autres que beaucoup de mouvements entre les courtisans, dont les uns triomphaient, et les autres táchaient de faire oublier par leurs souplesses qu'ils avaient suivi un parti disgracié.

Le 6 du même mois, Louis XIII alla au parlement tenir son lit de justice. Il v déclara qu'il avait eu un extrême chagrin de s'être vu contraint à user de son autorité contre son cousin! mais que la cabale formée sous le nom du prince s'était portée à des excès qu'une plus longue tolérance aurait rendus irrémédiables. Ces excès sont, dit le chancelier, des assemblées nocturnes à l'hôtel de Condé et ailleurs; des démarches pour exciter la noblesse à prendre les armes dans les provinces, pour engager les capitaines de la bourgeoisie de Paris à se déclarer, et les prédicateurs à tonner en chaire contre les prétendus déserdres du gouvernement. Ils ont enfreint, ajoutait-il, la traité de Loudun par la prise de Péronne et d'autres places. Le roi a des avis certains qu'ils voulaient se saisir de sa personne et de la reme sa mère, et se cantonner dans les provinces. Pour gela ils ont fait des provisions d'armes considérables, même dans

Paris, et des levées dans les provinces, sans commission du roi. Enfin, on sait, à n'en point douter, que quelques partisans du prince ont été assez hardis pour lui suggérer des prétentions au trône, et qu'ils avaient entre eux un mot de feillement qui exprimait ce dessein (1). Le chancelier termina cette exposition, au nom du roi, par la confirmation du traité de Loudun, et la promesse d'accorder pardou et absolution à tous ceux qui, sous quinzaine, rentréraient dans le dévoir. Cette déclaration fut enregistrée au parlement sans réclamations, quoirpion y etit glissé entre les griefs que le prince vavie voulur renouveler l'affaire de l'assemblée des pairs, et les faire couvoque malgré le rois

Les fugitifs s'étaient refirés à Soissons, où ils faisaient bonne contenance, quoigni la "n'eussent mi troupes ni argent. Au lieu de les poursuivre, la reine envoya Boissise et Chanvalou négocier avec eux; et, pendant ce temps, la nuit du 24 à 25 septembre, avait été gardé au Louvree. Les mécontents eurent l'air de se prêter à un accord, mais ce n'était que pour gagner du temps, et ils tardèrent peu à se prononcer plus ostensiblement et à faire des levées dans les provinces dont ils disposaient. La cour leur opposa trois armées commandées par le comté d'Auvergio et les maréchaux de Montigny et de Sourré, et qui, ai défaut

<sup>(1)</sup> Ce mot de ralliement était barre à bat. Dans les armes de Condé il se trouve une barre qui les empede de respublic entrevenue à celles du roi. Ce cri de ralliement indiquait le désir qui on avait que cette barre fut étée, et que le prince deviet ce que ses armes autaispi indiqué.

des épargnes épuisées de la Bastille, furent soudoyées à l'aide de quelques édits bursaux.

Le maréchal d'Ancre n'était pas auprès de la reine quand le prince de Condé fut arrêté; il s'occupait en Normandie à fortifier Quillebeuf, dont on prétendait qu'il voalait se servir pour tenir en bride Rouen et toute la province, et Paris par contre-coup: mais il paraît qu'il n'avait dessein que de faire comme les autres seigneurs, qui sous un gouvernement oragens cherchaient à s'assurer un asile contre les premières secousses d'une bourrasque. Le temps qu'il chôisit pour surveiller ses luraveux fit peuse qu'en s'éloignant il voulait persuadre le public quit u'avait en aucune part à l'emprisonnement de prince; mais, sie quel-ques-uns le crurent, la manière dons il se comporta ensuit les détremps (1).

Coucinis, dont jusqu'alors les hasteurs avaient été tempéries par des retions de politiesse et de complaisance, suitout à l'égard des grands, revint comme un despote qui, reutre dans son empire. Il fit êter les seaux à du Vair, e dont la vio austère et storque, dit Brienne, ne pouvait compatir à ceux qui pa voulsient pas que la volonté des souverains oût des bornes à on les donna à Maugot (a). L'évêque de Léoçin pri un grand ascendant dans le consoil. Les anciens miuistres, tels que Villes ii, qui s'ériant encore maînte, nus à la cour dans les dernières révolutions, se retirèrent. Les nouveaux eurent ordre de travailler sons le

(a) Brienne, tom. 1, p. 159.

<sup>(</sup>s) Bossompterre, was 1, p. 470, et ser Observat sur Dupleins

maréchal; dès lors sa puissance n'eut plus de bornes, La reine-mère so reposa sur lui du soin de tout le royaume, et trouva bou qu'il se mèlat de la conduite du roi, dont il eut la maladresse de contrarier les goûts, et de vouloir borner les plaisirs.

Cependant sa fortune ne l'aveuglait pas : on en a la preuve dans une conversation qu'il eut vers ce temps avec Bassompierre. « Je regrette véritablement ma fille, lui dit-il, et je la regretterai tant que je vivrai; cependant je supporterais cette affliction, si elle ne m'annonçait pas en quelque façon la ruine de moi, de ma femme ; de mon fils et de toute ma maison , que l'opiniatreté de ma femme rend inévitable (1) Je connais le monde, la fortune, ses élévations et ses décadences, et que l'homme arrivé à un certain point se précipite, à proportion que la montée qu'il a faite a été haute et raide. Comme vous m'avez connu d'enfance, je n'ai rien de caché pour vous. Vous m'avez vu à Florence, débauché, quelquefois en prison, banni, sans argent, et incessamment dans le désordre et la manyaise vie, Je suis né gentilhomme. Je n'avais pas un sou quand je suis venu en France. Je me suis avancé et enrichi à l'aide de mon mariage. J'ai enfin poussé ma fortune jusqu'où elle a pu aller, tant qu'elle m'a été favorable; mais, reconnaissant qu'elle se lassait, et qu'elle me donnait des avertissements, j'ai voulu plusieurs fois faire retraite, et aller jouir dans ma patrie des grands biens que la reine nous a donnés. Chaque coup de fouet que la mauvaise fortune

<sup>(1)</sup> Bassompierre, tom. I, p. 481. — Merc., tom. IV, et V. — Gromond, p. 130.

nous donne, je presse, je conjure na femme, mais inutilement. Je perds mes amis, qui meurent. Om tehsse de mon gouvernement d'Amiens. La populace me déteste et m'insulte. Mes gens sont pendus. Je suis obligé de fuir et de m'exiler en Normandie. On a saccagé et pillé ma maison. Ma fille, qui pouvait me fournir un soutien en se mariant, meurt, et ma femme résiste toujours. J'ai de quoi faire le souverains. J'ai offert au pape six cent mille écus pour l'usufruit du duché de Ferrare, Je laisserai encore plus de deux millions à mon flis. Enfin, j'ai conjuré ma femme, je me suis jeté à ses genoux; mais elle me reproche ma labeté et mon ingratitude, de vouloir quitter la reine; jugez de mon embarras. »

Concini éprouva en cette occasion qu'un ami tropi zélé est souvent plus à craindre qu'un ennemi. L'a reine-mère voyait toute la nation révoltée des préférences qu'elle accordait au maréchal d'Ancre et à sa femme; et plus elle savit l'Aversion générale déclaréecontre son choix, plus elle s'obstimait à montrer un attachement exclusif. Les mécontents, qui auraient volontiers soulfert son autorité, s'ils l'avaient partagée, la voyant tout entière entre les mains d'on étrarger, criaient à l'abus, et s'appliquaient à rendre publiques les marques de son entétement, pour lui attirer des ridicules ou du mépris; mais ils nuisirentmoins à Marie qu'un courtisan qu', sous ses yeux, s'emparait adroitement du roi, et enlevait à la mère La confiance de son fils, qu'elle ne recouvra jamais.

Ce courtisan, orné de toutes les qualités avantageuses et aimables que suppose ce mot pris dans le:

meilleur sens, est Albert de Luynes; dont nons avons déjà rapporté l'entrée et les progrès à la cour. Il ne s'y sentit pas plutôt affermi, qu'il appela auprès de lui Brantes et Cadenet, ses deux frères, très-capables de seconder leur aîné (1). Ils se firent un cortége de la jeunesse qui, malgré le sérieux du roi, rendait sa cour vive et gaie. Devant la reine-mère on ne parlait jamais que de plaisirs; de sorte qu'elle ne soupconnait pas que cette troupe folâtre pût s'occuper d'autre chose. Mais, dans le particulier, on apprenait au roi les affaires de son royaume, dont Marie ne l'entretenait jamais que brièvement, et comme malgré elle. D'après cette manière d'agir, il était aisé de persuader au jeune prince que sa mère voulait le tenir dans l'ignorance, afin de gouverner seule. Il paraît qu'à ces iusinuations on en joignit d'autres aussi fâcheuses pour la reine. Bassompierre raconte qu'il entendit un jour dire à Louis, parlant de Charles IX : « Le sonner du cor ne le fit pas mourir, mais c'est qu'il se mit mal avec la reine Catherine, sa mère, à Monceaux, et qu'il la quitta, et s'en vint à Meaux; mais si, par la persuasion du maréchal de Retz, il ne fût pas revenu à Monceaux, il ne serait pas mort. » Soit suggestion, soit qu'il eût pris ses préventions dans son caractère ombrageux. Louis XIII croyait que sa mère aimait mieux Gaston son frère , et qu'elle aurait voulu le voir monter sur le trone, afin de régner plus longtemps elle-même sous son nom. Ces soupçons donnaient aux mécontents beaucoup d'avantages auprès du jeune monarque : il leur était aisé de lui faire

<sup>(1)</sup> Bessompierre, tors. II, p. 21.

croire qu'en attaquant l'autorité de 3a mère, ils travaillaient réellement à lui faire rendre la sienne. Les emissaires quis avaient à la cour coutribuent à inspirer ces idées au roi, et il s'y confirma lui-même, quand il vit que le maréchal d'Anere, après avoir éloigné ceux qui pouvaient le contredire, dispossit de tout arbitrairement, le traitait en enfant, et ne luidisait des afaires que ce qu'il ne pouvait absolument lui cacher.

Pendant que la conduite de la reine-mère était si impérieuse, celle de ses ennemis était souple et pleine d'égards pour son fils. De Soissons, où ils s'étaient fortifiés, ils firent témoigner au roi la part qu'ils prenaient à une maladie qu'il eut alors. Ils lui faisaient dire en même temps qu'ils étaient disposés à se sou mettre à toutes ses volontés; et qu'il ne fallait qu'un mot de sa bouche pour les amener à ses pieds (i). Ainsi il s'établissait une correspondance secrète entre le roi et ceux qu'on appelait des révoltés. Du côté de la reine, au contraire, tout annonçait la haine contre enx, et le dessein de les soumettre entièrement : elle les sit sommer de revenir à la cour, ou du moins de se séparer, et elle leva des troupes pour les y contraindre. Il parut des manifestes sanglants. Comme c'était; pour ainsi dire; une querelle de famille à famille; comme les femmes y prenaient autant d'intérêt que les hommes, il n'y avait point d'anecdotes qu'on ne rendit publiques, point de reproches qu'on ne se fit avec d'autant plus d'aigrent, qu'on s'était plus connu ct plus aimé. On jugeait non-seulement les actions,

<sup>(1)</sup> Merc., tom. IV, p. 154. - Desgeant, p. 4r.

mais les intentions; et les mêmes paroles qui étaient. applaudies d'un côté, comme dignes des plus grands. éloges, étaient hlâmées de l'autre, comme les expressions d'une insolence punissable. Lesdiguières, sollicité par la reine d'envoyer à son secours les troupes .. qu'il ramenait victorieuses du Piemont, répondit : « Jai été faire la paix en Italie, et je viendrai la faire en France; » ct cette réponse, plus hautaine qu'hérosque, d'un sujet à son maître, fut exaltée avec l'enthousiasme de l'admiration par les mécontents que Lesdiguières savorisait. D'Ancre, au contraire, écrività la reine « J'ai levé en Allemagne pour votre majesté six mille hommes de pied et huit cents chevaux, qui sont sur la frontière, et je les amènerai à son ser-... vice sans que je prétende récompense de la dépense; que j'y fais. » Il envoya sa lettre, et il s'éleva contre. lui un cri d'indignation : on le traita de sangsue publique, de voleur, de tyran, sans lui faire la moindre, grace en faveur du motif qui le portait à sacrifier ses, trésors à la défense de sa bienfaitrice,

Il. parait quiaprès la conversation avec Bassome, pierre, que nous avons rapportée, Concini, déterminé à tous les événements, pris le parti de ne plusménager personne, ni grands, ni petits, ni sministres, in peuples détablir, en un mont, sa puissance sur desfondements inchranlables, ou de périr à la peine. Outre Quillebout, il fortifia le Pont-de l'Arche et plusieurs autres villes en Picardie et en Normandie, par le, moyen desquelles il espérait tenir Paris en heide. Il, mit des ches à sa disposition dans les places les plusimportantes du royaume. Les garnisons qu'il ne put pas gagner entièrement, il y fit glisser des gens à lui. Il supprimi des pensions, en créa de nouvelles, rendit toutes les charges, tous les mplois dépendants de lui, péndant que sa femme recevait publiquement le prix des monopoles et des concussions. Il se composa une gurde de quarante gentilshommes, dont le plus grand nombre l'accompagnait partout; même chez le coi. Les conscision es de tanier plus que pour la forme; encore n'y laissait on proposer que des affaires pea importantes, es tisté que le jeune monarque montrait envie d'en prendre connaissance, sous prétexte de lui éparquer de la peine, le marchal se chargeait de la décision et de l'exécution.

Ces procédés déplaisaient sonverainement à Louis, qui commençait à se montrer jaloux, non-seulement d'être le maitre, mais encore de le paraître. Plusieurs fois il avait insinué à sa mère que toutes ces brouilleries duraient trop; qu'il y avait un moyen de les finir, en retranchant les présérences, et en employant les grands au gouvernement, chacun selon sa naissance, sa dignité et ses talents. Comme l'établissement de cette nonvelle forme aurait porté un coup mortel à l'autorité exclusive dont Marie de Médicis jouissait sous le nom de ses ministres, elle faisait la sourde oreille. Cependant elle crut devoir entretenir une négociation ouverte avec les mécontents, afin de ne point attirer sur elle l'odieux de la guerre. Les pourparlers étaient entremêlés d'actes de sévérité et de clémence. La reine n'était-elle pas contente de la do-

<sup>(1)</sup> Nicolas Pasquier, lett. VI du liv. VI, tom. II, p, 1274.— Le Grain, p. 382. — Bernard, p. 72. — Gramond, p. 130.

cilité des confédérés, elle les faisait déclarer eniminels de Jése-majesté: Prétaient-ils l'oreille aux offres de la cour, on les reconnaissait innocents, pour faciliter un accord qui ne se fit pas, quoique les évêques, les confesseurs, les cardinaux et les nonces s'en mélasent. Enfiù, la reine donna ordre au conte d'Auverane

Ennu ja reine donna oxure au contre da Auvergne de prendre foute les petites places que les mécontents occupaient autour de Soissons, et de les resserrer dans cette ville, dont le siège fut résolu le 2 ar mars dans un conseil secret, composè de la reine, du marchal d'Ances, du garde des secaux, de l'évêque de Luçon et de Barbin (1). Le duc de Mayenne sy était enfermé; il la défendit avec courage; mais, malgrés a résistance vigoureuse; al vavait plus de ressource que dans les secours auxquels on opposa le duc de Bouillon, sécours auxquels on opposa le duc de Bouillon, sement détaché de la ligue, forsqu'un évenement préparé de longue main à la cour amena la paix en un instant.

Sous un roi qui aurait connu ses forces, la révolution du gouvernement pouvait n'être que l'ouvrage d'une disgrâce : le maréchal d'Ancre aurait été exilé ou emprisonné, et la reine-mère se serait trouvée privée saus éclat de la connaissance des affines; mais Louis et ses confidents étaient timides, et la craiute d'inconvénients, qui ne seraient peud-être pas arrivés, leur fit prender em parti violent. Concini revenait de Normandie, où il fisiait de temps en temps des voyages, et revenait, dit le roi d'ans la déclaration qu'il donna contre sa mémoire, pour Eloigner de sa per-

(1) Motteville, tom. I, p. 3.

sonne ce qui lui restait de fidèles serviceurs, et le résduire sous une dure tutelle (1). Il avait été ficile de persuader ces desseins outrès à un jeune prince qu'on épouvagiait, en faisant trouver sous sa main, en difirents endroits de son palais, des poig-ansas, des poisons et des hillets qui l'avertissaient de se tenir sur ses gardes. Les imquietudes qu'il sui causèrent dérangèent sa santé. Il se trouvait fort embarrassé entre une mère dont il croyait n'être pas aimé, et des mécontents que cette mère lui représentait comme des révoltés, mais qui lui faisaient parvenir secrétement les protestations d'une soumission entière; enfin, soit l'assitude du joug maternel, soit espérance de pacifier son royaume en un instant, il se laissa arracher l'ordre fatal.

Le lundi, 24 avril, le maréchal d'Ancre entrant au Louvre pour le conseil, Vitri, capitaine des gardes, l'aborde, et lui demande son épée. Concini fait un mouvement; on ne suit si ce fut pour la rendre ou pour se défeudre; mais, dans l'instant il reçoit trois coups de pistolet, tombe et expire. La foule des clients qui l'environnaient se dissipe; le roi paraît sur son balcon pour autoriser cette action par sa présence, Chacun s'empresse autour de lui comme dans une réjouissance publique : il reçoit les félicitations de tout, le monde; et pendant cette espèce de triomphe on désarme les gardes de sa mère, et on lui donne ceux de son fils; on mure les portes qui communiquaient avec Tappartément du roi; et l'ékoiore Galigye, femme

<sup>(1)</sup> Sully, tom. II, p. 277. — Mem. Rec., tom. IV, p. 50. — Le Grain, p. 386. — Deageant, p. 41. — Brienne, tom. I, p. 71.

du maréchal, est arrêtée presque sous les yeux de sa maîtresse.

Le reste de ce jour, les courtisans l'employèrent à trouver des ridicules, des vices, des crimes à celui qu'ils adoraient la veille. Le lendemain la populace donna un spectacle analogue à son caractère turbulent et féroce. Le corps du maréchal avait été jeté dans les latrines de la porte; il fut enterré le soir secrètement dans l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois. Quelques personnes que la curiosité conduisait découvrent le lieu de la sépulture; le peuple s'y attroupe, exhume le cadavre, le traîne dans les rues et dans les places publiques, le peud dans l'une, le démembre dans l'autre (1). Quelques-uns poussent la barbarie jusqu'à le déchirer avec leurs dents, et mettre à l'enchère des morceaux sanglants, qui trouvèrent des acheteurs. On laissa la multitude contenter une rage aveugle, qui ne déplaisait pas aux auteurs de la catastrophe, parce que ces excès persuadèrent au roi: qu'on avait eu raison de l'engager à sacrifier un homme si détesté.

Il en fut encore plus convainca quand il sut ce qui arriva à Soisson à la nouvelle de cette mort. Les confédérés étaient avertis qu'il se passait quelque chose à la cour son prétend même que Louis leur avoit fait dre que, si cou il méditait nerveississait pas, il se retirerait à Compiègne, où il les appellerait auprès de lui (s). En fêts, tous les equipages du roi furent toute une matinée prèts à partir, et ceux qui étaient en-

<sup>(1)</sup> Le Grain, p. 182. (2) Mem. Rec., tow. IV, p. 60. — Mem. d'Estrécht p. 236.

fermés dans Soissons, eurent, avant les assiégeantes, nouvelle de cequi se passeit au Louvre. Le soir du 24, ils en lirent part à l'armée du comte d'Auvèrgne. Aussitôt, sans pourparlers et sans conditions, toute appearence d'hostilité cesar. Les chefis se virent et se traitèrent. Les mécontents se rendirent auprès du roi, et sans demander pardon ni s'arcté. Les anciens ministres, Sillerit, Villeroi, Jeannin, du Vair, revinnent aussi. Des nouveaux qui avaient été mis par le maré-chal d'Aurer, Barbin seuf far arcté : les attres se retirèrent d'eux mêmes, excepté Richelieu, qui parud éterminé à partager l'infortune de la roine-mère. Du le soupçonna dans la spite d'avoir cherché, dans cette apparence de fidèlité, plutôt ses avantages que cenx de se protectice dont il devoir et le l'apparence du

Rien ne put égaler l'étonnement de cette princesse que sa douleur. Il était en effet mortifiant pour une femme qui se piquait de politique, d'avoir été si habilement trompée par un roi enfant, conseillé lui-même par de jeunes favoris sans expérience, Cependant elle ne se laissa point abattre; et, se flattant de reprendre aisement l'ascendant qu'elle avait eu sur son fils, et de tout réparer si elle pouvait seulement lui parler, Marie sollicita cette faveur avec empressement, mais elle lui fut toujours refusée. On lui déclara qu'elle ne reconvrerait les bonnes graces du roi qu'en consentant à s'éloigner quelque temps de la cour. La dureté de cette proposition fut adoucie par tout ce qui pouvait la rendre supportable. On laissa à la reinemère le choix du lieu où elle voudrait se retirer, des personnes qui l'accompagneraient, des revenus, de

la puissance; des honneurs dont elle jouirait. A res conditions, il lui fut promis qu'elle parlerait à son fils, et qu'elle ne partirait pas en personne disgraciée. Après avoir long-temps combattu, Marie se résigna à son sort : elle choisit pour sa retraite le château de Blois, et partit le 4 mai.

Peu de personnes curent permission de la saluer. Au moment du départ, le roi se rendit dans son appartement. Tout ce qu'ils devaient se dire était réglé. jusqu'aux termes et aux gestes. Après avoir balbutié en sanglotant quelques regrets à son fils, et l'avoir embrassé, elle voulut ajouter des prières en fayeur de Barbin et d'Éléonore, détenus prisonniers. Louis la regarda en homme embarrassé, et se retira sans riendire : elle avança pour retenir Luynes, qui sortait avec le roi, mais ce prince appela plusieurs fois son favori d'un ton absolu. La reine rentra dans son appartement, fondant en larmes, se jeta la tête enveloppée dans le fond de son carrosse, et partit. Le roi la suivit des yeux, avec l'air satisfait d'un enfant delivré de la férule d'un pédagogue importun, et donna le reste de la journée au plaisir.

Ce ne fut pas là le dernier acte de la tragédie. Éléonore Galigaye devait à l'univers l'exemple d'une favorite punie, pour s'être laissée entraîner au torrent de la fortune. Ni elle ni son mari ne furent coupables de ces grands crimes dont les ambitienx se servent quelquesois pour sorcer les événements Ils se trouvèrent sur la voie des richesses et des grandeurs, voie que leur ouvrait l'amitié d'une reine puissante : ils y entrèrent avec intrépidité, y marchèrent avec consiance, et rencontrerent au bout la mort et l'igno-

Il serait injuste de croire le maréchal d'Ancre tel que l'ont dépeint les historiens du temps. La plupart. vendus au nouveau gouvernement, ou emportés par les préjugés qu'on a tonjours contre les malheureux. le peignent comme un caractère noir, capable des plus grandes scélératesses; mais des hommes qui avaient vécu avec lui, le jugeant long-temps après sa mort; nous en donnent une idée tout autre; idée qu'aucun fait notoire ne dément (2). Bassompierre et le maréchal d'Estrées disent que Concini était un galant homme, d'un bon jugement, un cœur généreux, libéral jusqu'à la profusion, de bonne compagnie et d'un accès facile. Avant les troubles il était aimé du peuple, auquel il donnait des spectacles, des fêtes, des tournois, des carrousels, des courses de bague, dans lesquelles il brillait, parce qu'il était beau cavalier et adroit à tous les exercices. Il jouait beaucoup, mais noblement et sans passion. Il avait l'esprit solide et enjoué, et d'une tournure agréable. Sa conversation était pleine de saillies. Naturellement bienfaisant, jamais il ne désobligea personne; « de sorte, dit Bassompierre, qu'en examinant les circonstances de sa mort, on ne peut l'attribuer qu'à un mauvais destin.

<sup>(1)</sup> Mém. d'Estrées, pag. 202. — Bassompierre sur Dupleix. — Possim. — Avrigny, lett. XI, pag. 222. — Mém. d'Aubry, tom. I, pag. 19. — Mém. Rec., tom. IV, p. 50.

<sup>. (2)</sup> Mem. de Bassompierre et de la régence.

On ne fait pais le même éloge de sa femme : au contraire, amis et ennemis s'accordent à dire qu'elle était hautaine, insolente dans la prospérité; et surtont d'une avidité insatiable. Excepté cette soif de l'or, plus bròlante dans la maréchale que dans soin mari, et dont les effets se sont à la cont un crime que pour les malheureux, or ne voit pas que ce couple infortuné ait commis aucun forfait qui méritat une punition capitale, si ce n'est le meurtre du sieur de Prouville, sergent-major de lacitadelle d'Amiens, dars lequel même on remarque quelques circonstances qui diminuent l'atrocité du fait.

Pour les griefs accumulés contre Eléonore, ils sont de nature à montrer plutôt la passion de ses ennemis, qu'à prouver qu'eile fut digne de mort. Son procès commença au parlement le 3 mai (1). On est surpris, quand on voit sur quoi roule l'interrogatoire d'une femme qui avait, pour ainsi dire, tenu le timon de l'état. On passa très-légèrement, sans doute faute d'indices et de preuves, sur ce qui aurait du faire l'objet principal du procès; savoir, les concussions et les correspondances avec les étrangers. Elle répondit fermement que jamais elle n'était entrée dans aucune affaire de finances que jamais elle n'avait eu de liaisons avec les ministres étrangers, sinon par permission et par ordre de la reine. Les juges la questionnérent sur la mort de Henri IV, en lui demandant d'où elle avait reçu avis de conseiller au roi de se garder de péril; pourquoi elle avait dit auparavant qu'il arriverait incessamment de grands changements dans le (1) Mem, Rec., tom. IV, p. 50 et suiv.

royaume, et pourquoi elle avait empêché de rechercher les auteurs de l'assassinat.

Elle satisfit à toutes ces questions en niant certains faits, en expliquant les autres de manière qu'il ne pût rester aucun soupçon à cet égard, ni contre elle, ni contre la reine, qu'on voulait y impliquer. Enfin', le grand crime qu'on lui objecta, le crime de ceux qui n'en ont point, fut la sorcellerie. On écouta des gens qui l'accusèrent d'avoir entretenu un commerce étroit avec un médecin juif, qui était magicien; de ne point manger de chair de porc ; de ne point entendre la messe les samedis; d'avoir fait venir des religieux lorrains et milanais avec lesquels elle s'était enfermée dans des églises, pour se livrer à des pratiques superstitieuses. Ces imputations parurent si puériles à la maréchale qu'elle ne put s'empêcher d'en fire. Copendant, quand elle s'apercut que les juges insistaient, qu'ils demandaient sérieusement si elle n'avait pas été ensorcelée, si elle n'avait jamais entretenu de commerce avec les démons, elle pleura amèrement , et fit entendre qu'elle sentait bien qu'on voulait la perdre, puisqu'on admettait contre elle de pareilles charges, sur le rapport de quelques délateurs obscurs; malintentionnés ou d'une crédulité récusable. Cependant elle se flatta de n'être condamnée qu'au bannissement; mais elle fut cruellement détrompée le 8 juillet, jour de son jugement.

li paraît qu'on eut dessein de ne lui épargner aucune affliction, mais au contraire, de lui faire boire jusqu'à la lie le calice de la douleur. D'abord on laissa remplir la chapelle où on devait lui lire sa sentence,

par des gens de tout état, qui viurent pour examiner sa contenance. En entrant, elle s'écria : Oime aue de monde! Elle voulut s'envelopper de ses coiffes, mais on la contraignit d'écouter à visage découvert la lecture de sa condamnation. L'arrêt déclarait Eléonoré Galigave coupable de lèse-majesté divine et humaine : il était porté qu'en réparation de ses crimes, sa tête scrait séparée de son corps sur un échafaud dressé en place de Grève; que l'un et l'autre seraient brûles; et les cendres jetées au vent. Le même arrêt proscrit à perpétuité la mémoire du maréchal d'Ancre, confisque et réunit tous ses biens au domaine, ceux même qu'il a dans les banques étrangères; déclare son fils ignoble et incapable de posséder charges ni dignités dans le royaume; ordonne que sa maison près du Louvre scra démolie et rasée: fait défenses à qui que ce soit d'entretenir commerce avec les puissances étrangères; de faire sortir du royaume ni or ni argent, sans la permission du roi; et déclare tous étrangers incapables d'avoir désormais offices, bénéfices, capitaineries, gouvernements, charges ou dignités d'aucune espèce. Cinq conseillers refusèrent de prendre part à ce jugement inique, et l'avocat-général Servin ne conclut, dit-on, à la mort que sur l'assurance qui lui fut donnée que le roi ferait grâce à l'accusée,

Frappée dans son bonneur, dans ses biens, dans a personne, dans celle de son fils et de son mari, Eléonore succomba pour un instant à sa douleur: elle éclata en sanglois; elle s'attendrit sur-le sort de son fils; se plaignit de l'abandon général; mais, après ce tribut payé à la nature; la maréchale sécha ses larmes, et arma d'une fermetéqui ne se démentit plusiti ne lui échappa ni murmures ni regrets; elle se résigna chrétiennement à son malheureux sort, et écouta avec sensibilité les consolations que la religion luiprésentait. On la traina au supplice comme la plusvile criminelle, à travers un peuple nombreux quigardait le silence et semblait avoir oublié sa haine-Peu occupée de cette foule, Éléonore ne parut pasdéconcertée de ses regards, ni de la vue des fiammes qui-embrasaient le bâcher où sou corps allait êtreconsumé sintépide, mais modeste, elle mourut sansbravades et sans frayeur:

Sou fivre, archevêque de Tours, se confina dans, un petit bénéfice, où il vécut peu. Son fils, jeune; homme de quinze ans, doué de qualité, aimables, qui promettait beaucoup au moment de la mort de, son père, fut inhumaimement dounée en spectacle, et. scruj de jouet aux bas officiers de la cour. A cette; humiliation succéda une captivité de quelques mois dans le château de Nantes, doù il fut unfin envoyé à . Florence. Il y traina, avec une fortune médiocre, une vie languissante, que le chagrin abrégea.

Siri remarque que les gens sensés trouvèrent cet, arrêt contre la maréchale Estré frange. Les juges dirent qu'il y avait au procès une lettre par laquelle elle excitait son mari à se souvenir des affronts que l'initiati Prouville; et que l'homicide ayant suivi, ils ne sétaient pas fait un serupule de la condamner comme cause et participante du crime (1). Le public, éclairé pensa qu'elle avait été sacrifiée aux vives sollicules de l'avait de la sarifiée aux vives sollicules (1) Mém. Rec, von. V. p. 90.— Mosglat, von. 1, p. 79.

citations de ceux qui espéraient obtenir la confiscation de ses biens. Quoi qu'il en soit du motif, le maréchal et la maréchale d'Ancre, en disparaissant dedessus la scène du monde, furent un terrible exemplede l'instabilité des choses humaines. Ils laissèrent le, trêne des grandeurs et l'échafiand prêts pour ceux qui voudraient marcher sur leurs traces; et nous verrons que, malgré cette leçon, ils eurent sous ce règne plus din ninfateur.

Le meurtre du maréchal d'Ancre, le supplice de sa femme, l'exil de la reine-mère, furent accompagnés et suivis de la disgrâce de presque toutes leurs créatures. Barbin était déjà prisonnier. Mangot, parvenu de l'antichambre du maréchal à la place de garde des sceaux, homme à talents, mais dur et opiniâtre, fut aussi arrêté, Richelieu, ménagé d'abord jusqu'à être. admis au conseil, eut ordre bientôt après de quitter la reine-mère qu'il avait suivie à Blois. Il se retira dans n petit bénéfice qu'il possédait en Aujou, nommé. Coursai, ensuite dans son évêché de Luçon, et il fut enfin relégué à Avignon (1). Les anciens ministres, sayoir : le chancelier de Silleri, du Vair, Villeroi, Jeannin, que les flatteurs de Concini appelaient les barbons, revidrent et reprirent les rênes du gouvernement.

Villeroi ne. survécut pas long-temps à ce retourde fortune. Après cinquante ans de ministère; squa quatre rois; dans les temps peut-être les plus orageux de la monarchie, il mourut au insuent que la France avait le plus grand besoin de son zèle et de sou expé-(1)Mém. Rec., 16m. IV. p. 1941—Adurt, 18m., 19m. 1, p. 24. rience: et malheureusement, disait un courtisan, on ne trouvera écrit dans aucun livre ce qu'il savait (1). Henri IV faisait de lui un éloge encore plus honorable, quand il disait : Il travaille toujours, et ne se lasse jamais de bien faire. Mais le vif intérêt qu'il prenait aux affaires publiques dégénérait souvent chez lui eu obstination. Persuadé de la bonté de son opinion, il voulait toujours qu'elle dominat dans le conseil. Quand il n'avait pu réussir à rapprocher la délibération de son sentiment, par lenteur ou par d'autres. biais, il mettait tant d'obstacles à l'execution, qu'elle. échouait totalement ou en partie; manœuvre quelquesois aussi dangereuse que la trahison, et dont les Espagnols, qui avaient séduit Villeroi par une ostentation de religion, surent bien profiter. Ils perdirent en lui un bon appui; et on peut fixer à l'époque de sa mort la chute entière de leur crédit à la cour de France, Luynes vécut avec ses aneiens ennemis du royaume, comme on doit vivre avec des ennemis reconciliés, Sans leur laisser aucune puissance dans le conseil, il leur inspira de la confiance; de sorte qu'ils ne se mêlèrent point des cabales qui commencèrent à exercer la patience du favori.

La jalousie fut la première passion qui éclata contre lui. Selon quelques-uns elle l'empêcha d'obtenire mariage mademoiselle de Vendome, fille naturelle de Menri-le-Grand; selon d'autres, il se refusa de lui même à ce mariage, que Louis XIII désirait, et prenant coaseil de son propre cœur, il préfera Marie de Rohan, fille d'Hercule, duc de Moutbazon, celèbre

(1) Mercure, tom. IV . p. 217. - Mem. Rec., tom. XV. p. 360.

depuis sous le nom de la duchesse de Chevreuse. Il trouva de grands avantages dans cette alliance, l'appui d'une famille nombreuse, puissante et intéressée à le soutenir; la ressource d'un beau - père politique et guerrier, anssi propre au conseil qu'à l'exécution; enfin le concours d'une épouse adroite quoique jeune, et qui, décorée du titre de surintendante de la maison de la reine, prit autant d'ascendant sur le mari que sur la femme. Pour Luynes, on ne peut avoir plus d'empire qu'il n'en acquit sur le faible Louis XIII, destiné, dès ce moment, à être plutôt asservi que gouverné par ses ministres. Cet asservissement était si visible qu'on en fit des railleries publiques. Aux railleries succédèrent les murmures. La nation parut inquiète de se voir sous la domination d'un jeune homme qui commençait à concentrer en lui toute l'autorité; et ce fut autant pour calmer ces inquiétudes que pour décrier le gouvernement de la reine-, mère, que l'on convoqua avec grand appareil une assemblée des notables à Rouen pour la fin de l'année.

Elle fut composée de tous les ordres de l'état, princes, évêques, cardinaux, maréchaux de France, gentilshommes, conseillers et secrétaires d'état, présidents, procureurs généraux et conseillers des parlements, des cours des aides et des chambres des comptes, chanoines et docteurs de Sorbonne, présides par Monsieur, frère du roi, âgé de neuf ans, et par quatre sous-présidents, les cardinaux du Perron et de La Rochefoucault, le duc de Montbazon et le maréchal de Brissac (1). Tous ces députés étaient choisis par la

8.

<sup>(1)</sup> Mercure, tom. V, p. 200.

cour, qui traca aussi à l'assemblée l'ordre des délibérations, et qui fixa pareillement les décisions.

On présenta un cahier de questions, sur lesquelles, disait on , le roi demandait l'avis des notables. La premiere était : Comment le roi doit-il composer son conseil? On répondit unanimement : « L'assemblée croit, ne pouvoir donner au roi un meilleur avis que de, continuer l'ordre du maniement de ses affaires secrètes, en la forme qu'il fait à présent, et par l'avis et conseil des mêmes personnes qui y sont employées. Ce point réglé, il semble qu'il était inutile d'en proposer d'autres, parce que le conseil du roi étant reconnu capable et suffisant, il convenait de s'en rapporter en tout à sa prudence. Cependant, soit pour la forme, soit pour autoriser le ministère, on fit encore d'autres questions : Quelles affaires doit-on attribuer au conseil du roi, et quelle forme doit-on suivre en les traitant? Faut-il diminuer les dépenses de la maison du roi, réduire les pensions, rendre plus rare les gratifications, les exemptions de taille, les anoblissements? Sur toutes ces questions on décida pour l'affirmative. Le roi fut ensuite prié de ne plus vendre les charges de sa maison, ni les gouvernements; de n'accorder sur ces objets ni réserves ni survivances; de ne nommer anx abbayes et prieurés que des réguliers; de fournir les arsenaux, entretenir les fortifications, payer exactement les troupes; protéger le commerce, ne point souffrir que ses sujets eussent descorrespondances chez l'étranger et en tirassent des, peusigns: restreindre le droit de Committimus; révoquer la paulette, et ôter la vénalité des charges de

magistrature. Tout cela fui proposé, discuté et conclue n vingt-deux jours. L'assemblée se sépara aussidé; et tout ce qui en résulta fut la liberté au conseil duisoi de gouverner souverainement sous l'autorisation de gouverner souverainement sous l'autorisation de gouverner souverainement sous l'autorisation de gouleques règlements équivoques, qu'il hi fatt désorinais permis d'interpréter selon ses besoins. Il faut néanmoins avouer, à l'honneur du duc de Luyres, qu'il n'était pes honne à abuser de cette liberté. Le peuple aurait été tranquille et heureux sous son ministère, si on avait pu le sauver du contre-coup des cabales qui s'entrechoquaient à la cour.

Un prisonnier et une exilée donnèrent lieu aux premières divisions qui éclatèrent. La reine-mère n'avait pas plutôt été disgraciée, que les partisans de Condé s'imaginerent qu'il allait sortir de la Bastille plus puissant que jamais, et il s'en flatta lui-même; C'était aussi tout ce qu'appréhendait Marie de Médicis. Elle fit entendre au conseil que, si on relachait Condé, elle regarderait cette indulgence précipitée comme une improbation publique de son ministère, et per conséquent comme le plus grand affront qu'en pût lui faire (1). Mais elle avait encore un motif, peut-être plus puissant, de redouter la liberté du prince : c'est qu'elle fremblait qu'en le tirant de prison, on oût dessein de lui opposer un ennemi intéressé, par vengeance ou par crainte, à la tenir toujours éloignée. Le duc de Luynes se servit quelque temps des espérances et des craintes réciproques de Marie et de Condé, pour contenir l'un par l'autre. La reinemère témoignait - elle s'ennuyer de son exil, mon-

<sup>(1)</sup> Mem. Rec., tom. IV , p. 414.

trait-elle un trop grand désir de revenir à la cour, et ... menaçait-elle de contraindre le favori à la rappeler : aussitôt le roi envoyait visiter le prince de Condé, lui accordait des adoucissements, et lui marquait des égards qui faisaient croire qu'il allait rentrer en grâce. Si les partisans de celui-ci, à leur tour, exprimaient trop librement l'impatience et le dépit qu'ils avaient de voir leurs espérances frustrées, on leur montrait Marie prête à reparaître à la cour; et c'était annoncer au prince une captivité dont on ne pouvait prévoir la fin. Mais ce manége ne put pas tromper long-temps des courtisans exercés à démêler les ruses de la politique. Il fut même proposé par quelques-uns d'entre eux, indignés de voir la reine et le prince ainsi joués, de réconcilier Marie avec Condé, et de les faire agir de concert pour forcer Louis XIII à éloigner son favori.

Luynes, qui-savait ce qu'il avait à craindre de la reine, tenaît les yenx ouverts sur sa conduite, et prenaît toutes les précautions possibles, afin qu'elle ne lui échappat point, ou qu'elle ne pât méditer une enterprise sans qu'il en fut avert. Pour cela, il ne souffait auprès d'elle que des personnes gagnées ou susceptibles de l'être. Marie s'en apercevait, et les chassait hontesement. On en substituait d'autres également corrompues ou corruptibles, que la reine congédiait encore : mais il y avait toujours quelqu'un de ces espions qui se dérobait à sa vigilance; de sorte que la cour était informée du détail le plus minutieux de sa vie, de se projets, et des moyens qu'elle se proposait d'employer pour recouver sa liberté. En con-

séquence, plaintes de la part du roi, de ce que sa mère. qui pouvait vivre tranquille avec des revenus, des honneurs et une puissance convenables à sa dignité, entretenait des liaisons suspectes, et s'occupait de desseins capables de troubler la tranquillité du royaume. Réponse de la mère, qui dénonçait à toute la France la dure captivité dans laquelle elle était retenue, investie de troupes, entourée de domestiques qu'on rendait infidèles, sans aucun pouvoir dans la province qu'elle habitait, et privée de la consolation de voir, du moins une scule fois, son fils, à qui cependant elle voulait communiquer des secrets importants, qu'elle ne pouvait faire passer par le canal du favori. Cette dernière considération d'une mère qu'on tenait captive, qu'on écartait de son fils, auquel elle avait peutêtre des avis à donner, fit impression à la cour et à la ville. On disait assez publiquement, qu'en effet le roi était véritablement prisonnier, puisque le duc de Luynes et ses frères l'assiégeaient perpétuellement, et ne souffraient pas que personne l'approchat, qu'eux ou leurs amis.

Pour arrêter ce mécontentement dans son principe, et prévenir en même temps un retour qui l'alarmait, le duc de Luynes técha d'apaiser la reîne, ou du moins de suspendre ses plaintes. Si elle eut voiu consentir de se retirer à Florence, si elle eut été fémme à se contenter de vivre dans que/que endroit du royaume à son choix, sans prétention au gouvernement, les richesses, la puissance, les honneurs, les égards de toute espéce lui nariaent été prodigués; mais elle voulait voir son fils; elle voulait le voir au

plus tôt, sans borner le temps du séjour qu'elle comptait faire auprès de lui (1). On sentait bien que cet empressement n'était inspiré que par l'espérance de reprendre, dans une entrevue, l'empire qu'elle avait cu sur le jeune monarque, de chasser d'auprès de hi les personnes qui pouvaient balancer son crédit, et de gouverner plus souveramement que jamais. Il fallait que l'on connût à Marie un caractère bien opiniatre et bien vindicatif, pour que le duc de Luynes, qui était doux et accommodant, n'ait osé la mettre à portée d'abuser contre lui de la fayeur qu'il lui aurait procurée. Deageant, confident du favori, lui conseillait de ne la pas ménager; et, puisqu'on ne pouvait sévir contre elle-même, de punir exemplairement ceux de ses domestiques et de ses partisaus qui lui inspiraient des projets, et qui s'engageaient à l'aiden Il disait que ce serait le moyen de la subjuguer ellemême par la crainte, et de lui ôter, sinon le désir, du moins le pouvoir de malfaire, faute de personnes qui la secondassent (2). Mais Luynes préféra les voies de conciliation, et il en chargea le duc de Montbazon. son beau-père, négociateur habile, qui échoua. Cadenet son frère, esprit souple et insinuant, n'eut pas un meilleur succès : c'est qu'ils ne pouvaient employer auprès d'elle que des raisons politiques, contre les-

<sup>(4)</sup> Mêm de Brienne, tom 1, p. qa.—Mêm de Dangeren, p. 10 roin is he germ de la condinie de Richeltech (Vegred de la centre de Richeltech) (Vegred de la centre del la centre de la centre de la centre de la centre del la centre de

quelles elle s'armait de raisons pareilles; et son opiniatreté la rendait victorieuse.

Il ne restait qu'un moyen, celui d'intéresser sa conscience à satisfaire aux désirs de la cour. Il fut employé : les oratoriens et les jésuites furent mis en mouvement, et l'on tacha, mais en vain, de gagner son confesseur. Enfin on lui adressa celui du roi. Il était porteur d'une lettre fort tendre de ce prince, par laquelle l'lui promettait d'aller la voir aussitôt que ses affaires le lui permettraient, ce qui ne tarderait pas; et, comme elle avait témoigné quelque désir d'aller en pèlerinage à Notre-Dame des Ardiliers prèsde Saumur, il l'exhortait à faire tel voyage que sa santé ou sa dévotion exigeraient, "lui déclarant qu'elle " était libre d'alter dans tous les endroits de son royaume. Le porteur chargé du commentaire de la lettre représenta pathétiquement à la reine les malheurs que trop d'attachement à ses desseins pourrait causer à la France, malheurs dont elle serait responsable devant Dieu; et il ajouta que le meilleur moyen de mettre fin à la mésintelligence qui existait entre elle et son fils, et de faire tomber tous les prétextes qui s'en éloignaient, était de renoucer aux pratiques qui fatiguaient la cour, en la tenant dans l'inquiétude, et notamment à s'éloigner de Blois sans la permission expresse du monarque. Séduite par l'espérance que concut alors Marie, de voir arriver enfin le terme de son exil, elle promit, jura et signa même tout ce que . l'envoyé exigea d'elle à cet égard. Elle répondit à son fils, et lui dit qu'elle attendait avec patience les effets de sa bonne volonté. Elle sit aussi assurer de son amitié le duc de Luynes, qui, triomphant d'avoir pu la lier par la religion du seruent, s'endormit avec sécurité sur cette assurance. On régla des lors plusieurs articles concernant la maison de la reime, ses revenus et son autorité, tous à as astisfaction. Plusieurs seigneurs curent permission d'aller la saluer, et il sétablit entre les deux cours une correspondance qui avait toutes les apparences de la liberté.

Le concert des oratoriens et des jésuites dans cette d'aire montra qu'il n'y avait pas encore entre ces deux sociétés la division qui éclata depuis. Les derniers étaient alors engagés dans un combat contre l'inversité de Paris, qui s'opposait à l'ouverture de leurs collèges. Le parlement favorisait luniversité; mais la cour entière était pour les jésuites; et, malgré le nombre et le crédit de leurs adversaires, ils recommencèrent cetté année à enseigner publiquement. Leurs succès qui firent alors, et qui ont fait depuis ant de jaloux, ont peut-être contribué plus qu'on ne pense à entretenir dans l'université l'émulation, qui tourne toujours au profit des sciences quand elle ne dégénère pas en cabales. Le duc de Luynes les servit puissamment en cette occasion (1).

Il appuya aussi le clergé pour la restitution des biens ecclésiastiques eur Béarn. Quand la religion catholique fut détruite dans cette province, on mit en séquestre les biens que l'église y possédait : ils y étient restés; a les états, le parlement, les communautés des villes, dispossient des revenus, tant pour-

<sup>(1)</sup> Merc., tom, V. — Mém. Réc., tom. IV. — Marthieu fils., p. 92.

le payement des ministres et des professeurs que pour des réparations ou des embellissements publics. Lo clergé demanda à rentrer dans les fonds dont il n'avait jumais perdu la propriété. Louis XIII l'accorda é il y eut dans la province une réclamation presque générale, rendue dangereuse par la résistance des étais et du parlement de Pau. Les commissaires que le roi envoya furent insultés, et ces mouvements eurent des suites funestes à la tranquilité du royaume

Mais ces bruits trop éloignés ne retentissaient que faiblement à la cour : on s'y occupait moins de craintes que de plaisirs. La jeune reine dansait; le roi, ardent pour la chasse, y donnait tout le temps qu'il pouvait dérober à la représentation ou au peu d'affaires dont il prenait connaissance. Tout roulait sur le duc de Luynes, qui s'appliquait avec assiduité au gouvernement. Le roi le payait de ses travaux par des dignités aussi honorables que lucratives. Déjà le favori avait été gratifié de la confiscation des biens du maréchal et de la maréchale d'Ancre (1), Cette libéralité n'éprouva pas de contradiction en France; mais les banques et les monts de piété de Gênes, de Venise, des Pays-Bas, d'Allemagne, de Florence et de Rome, sur lesquels les proscrits avaient placé plus de neuf.cent mille écus, refusèrent de se dessaisir de leurs fonds. Les souverains de ces banques prirent leur défense, et soutinrent que la confiscation prenoncée en France ne pouvait donner aucun droit sur les biens situés hors de ce royaume; et que, puisqu'il ne se présentait pas d'héritiers, ces biens apparte-

<sup>(1)</sup> Mam. Rec., tom. 17, p. 414 et 426.

naient aux pauvres, au profit desquels ces banques et ces monts de piété avaient été établis. Les prétentions furent soutenues de part et d'autre avec toutes les raisons, les subterfuges et les détours de chicane qu'un si grand intérêt pouvait fournir. Plusieurs fois on mit l'affaire en arbitrage; on parla d'établir un tribunal qui prononcerait définitivement. Enfin, les parties s'accommodèrent, comme il arrive ordinairement quand on dispute sur le bien d'autrui , avec envie et pouvoir de se l'approprier, c'est-à-dire qu'elles le partagèrent. Les différentes banques rendirent plus ou moins, selou le plus ou moins d'égards qu'eurent leurs souverains pour les sollicitations et les menaces que le duc de Luynes employait au nom de la France. Pour lui, tirant de chaque côté, il eut la forte part qui lui servit à acheter des terres, et à former pour sa famille de grands établissements dans le royaume.

Cette affaire dura plusieurs années; el, comme ello cintéressait des souverains, elle fit dans tout le monde am éclat qui ne fat pas avaitageux au duc de Luynes. On dit et on écrivit que la condamation du inarée coha d'Anore n'avait été pourssivie avec tant de chadeur, que pour autoriser la confuscation de ses bieus, dont le favori voulait é emparer. Quelques faiscurs de libelles fuera punis arée-sévérement ; mais leurs margingles insimations ne durent pas détruites par les supplices. On s'obstina à éctire que les poursuites coutre de manéchal d'Anore n'avaient pas, été, de la part du duc de Luynes, exemptes d'un sordide intérett, et cette imputation produitst plusieurs mass; elle suspendit long-temps la remise des fonds étans.

gers, par l'espérance qu'elle donna aux puissances que le donataire de la confiscation se désisterait pour me pas continuer à se rendre odieux. Elle nouvrit entre les partisans de l'ancien gouvernement une haine violente contre le favori, et del centreint dans le cœur de la reine-mère un dépit mottel de ne pouvoir se venger, et le désir de rompre des fers qu'i lui pesaignt tous les jours davantges.

Elle sétait flattée que la promesse faite par son fils le venir la voir, ou de l'appeler auprès de lui, surait son effet; mais l'étése passa, l'automne s'écoula aussi,' et l'hiver s'avançait sans nouvelles satisfaisantes: la reine recommençait ses plantes; et la craitor qu'elle ne cherchit à s'affirmolhir de la contrainte où elle était retenne faisait prendre au ministère des mesures qu'i augmentaient la gêne et le mécontentement de la princesse. Plusieurs seigneurs commencèrent à entre dans ses peines, et lui freuen parvenir servètement des témoignages de la part qu'ils prenaient à as situation; mais tous s'en teniaient à des vœux stériles, et aucum de ceux qu'elle avait obligés pendant sa prospérité ne parlait de risquer pour elle quelque entreprise hasardeurse.

L'hoineur de délivrer une reine de France de l'espèce de prison où elle languissait était éverté à un étranger : il se nommait Ruccelaï, et était natif de Florence. Il nétait pas vénu en France, comme Concini, pour faire fortune, ses parents lui avioren laissé des biens considérables; mais il viut pour en jouir dans une cour où il trouvait des usages et des plaisirs analogues à son caractère et à ses goits. Il est vrai

qu'il s'attacha au maréchal d'Ancre, et dut à son crédit l'abbaye de Signy dans le Réthelois (1). Les revenus de ce riche bénéfice contribuèrent à angmenter sa dépense, et à la soutenir d'une manière qui le rendait très- agréable aux courtisans. Ruccelaï tenait une table splendide, fournie des meilleurs vins et des mets les plus exquis, relevés par l'assaisonnement italien, qui l'emportait alors de beaucoup sur le français, On jouait chez lui très-gros jeu; et, outre les repas ordinaires, il donnait souvent des fêtes égayées par la musique et la danse, et embellies par les ornements qu'un luxe délicat y prodiguait. Sa maison, dit Siri, était comme un magasin de gants, d'éventails, de fleurs, de parfums, et des galanteries les plus agréables que produisaient l'Espagne et l'Italie. Ruccelai, dans ces fètes, faisait des présents aux dames, qui s'empressèrent, à leur tour, de lui marquer leur reconnaissance, en le protégeant. Il était prêt à acheter une charge considérable à la cour, où il comptait se fixer, quand la catastrophe du maréchal d'Ancre renversa ses projets. Il suivit d'abord la reine dans son exil, et obtint depuis, sous la caution de Bassompierre; de revenir à Paris. On ne crut point à l'homme le plus voluptueux de France, d'autres motifs pour quitter Blois que l'ennui d'une pareille solitude et le désir de jouir des plaisirs de la capitale. Cependant il lui fut fait désense de revoir la reine-mère, ni d'entretenir commerce avec elle.

Mais que peut l'autorité contre la fermeté dans les desseins, l'intrépidité dans le danger, la constance

<sup>(1)</sup> Mem. Rec., tom. IV, p. 565. - Merc., tom. V, p. 57.

qui fait braver les travaux et les fatigues? Ruccelai avait éminemment toutes ces qualités. Cet homme, d'une complexion délicate, accoutumé à la mollesse, avec tant de raisons d'aimer la vie, dont il savourait les délices, conçoit sans s'effrayer et suit sans se rebuter un projet qui exigeait des travestissements gênans, des voyages pénibles pendant la saison la plus rigoureuse, et qui enfin l'exposait, s'il était découvert, à porter sa tête sur un échafaud. Il commence par quitter secrètement son abbaye, où il avait pu serendre sans exciter de défiance, et se rend auprès de Blois. Il étudie si bien les lieux et les moments qu'il se fait remarquer par la reine, et vient à bout d'établir une correspondance connue d'elle senle. Alors il lui fait parvenir un plan d'opérations qu'elle approuve. Sitôt qu'il a le consentement de la reine, le négociateur affronte les neiges et les frimas de décembre, et à travers les espions semés sur sa route, tantôt à pied, tantôt à cheval, souvent scul, presque toujours de nuit, il se rend de Blois à son abbaye, prend à peine le temps de s'y reposer, et repart pour Sedan.

Le duc de Bouillon y vivait dans une tranquillité apparente, éloigné de la cour qu'il semblait déaigner, sans liaisons avec la reine mère, dont il n'avait pas été content pendant qu'elle gouvernait : c'est pourquoi il marqua de l'étonnement quand Rucclai lui proposa de se mettre à la tête du parti qu'il formait pour Marie (1). Au fond cependant Bouillon n'était pas fâché qu'ou lui fournit l'occasion

<sup>(1)</sup> Merc., tom. V, p. 259. - Gramond, liv. III, p. 216.

de sortir d'un repos qui lui pesait, et qu'on le mit aux prises avec la cour, dont il n'affectait de mépriser les faveurs que parce qu'il désespérait de les obtenir. Il requi donc les ouvertures de l'agent de la reine avec un malin plaisir; et la preuve qu'il fut latté de sa confiance, c'est que, hors d'état par ses propres forces d'opérer un plein succès, îl indiquair Ruccelai celui qui pouvait le procurer.

Il fant l'entendre lui-même, pour savoir ce qu'étaient alors les grands seigneurs. « Le seul, lui dit-il, capable d'entreprendre ce que vous désirez, est le duc d'Epernon. Il a cinq grands gouvernements, trois dans l'intérieur du royaume, la Saintonge, l'Angoumois et le Limonsin, provinces où il se trouve une multitude de gentilshommes aguerris, dévoués à leur gouverneur. Les deux autres grands gouvernements sont les Trois-Evêchés et le Boulonnais, situés sur la frontière. Le premier le met à portée de tirer des secours d'Allemagne, et le second, d'entretenir des liaisons avec l'Angléterré. Il est aussi commandant ou gouverneur de plusieurs villes particulières; mais entre les autres, celle qui peut être considérée comme la plus utile à votre projet, est la ville de Loches; elle tient à la Touraine, est peu éloignée du Blésois, voisinage qui serait très-commode pour faciliter l'évasion de la reine. Le duc d'Épernon à cette grande puissance joint des revenus considérables, des richesses acquises, qui forment un gros trésor, et la charge de colonel-général de l'infanterie française, qui met habituellement sous ses ordres sept à huit mille hommes les mieux disciplinés du royaume; enfin il a plusieurs

enfants jeunes et vigoureux, très-capables de le seconder, et il jouit d'une réputation de prudence, des fermeté et de prévoyance si bien établie, qu'aussitot qu'il aura levé l'étendard, une foule de mécontents de tous états viendront grossir son parti. Sous Henri-les Grand; il avait trouvé son maître, et un maître qu'il: estimait; de sorte qu'après quelques tentatives inutiles pour se donner de l'autorité dans le royaume, il s'est contenté de vivre avec le seul crédit attaché à ses charges. Maintenant les choses ont changé de face : il méprise le favori et toute cette jeunesse de la cour dont il n'a point été carossé. Il hait le ministre qui diminue ses appointements, retarde le payement de ses pensions, et accorde à d'autres des honneurs et des préserences, dont il regarde la privation comme des passe-droits et des affronts. Il n'aime pas non plusle roi; il a osé braver le favori en restant à la cour malgré lai, et en se retirant quand les ordres lui en ont été donnés avec un appareil qui tenait de l'insulte. Peu s'en est falluque le jeune monarque piqué ne l'ait fait arrêter; et l'orgueilleux vieillard en conserve un ressentiment qui le rend capable de tout. Partez donc pour Metz, où il a fixé sa résidence. Si-vous savezflatter son amour-propre, entrer dans ses idées, ne point contrarier son caractere opiniatre, et surtout sivous lui plaisez, il n'y a rien que vous ne puissiez yous en promettre, »

Lui plaire, c'était précisément ce dont Ruccelai ne pouvait pas se flatter. Il avait eu lui-nême un diffirend très-vif avec d'Épernon; et, quoiqu'il fut le maltraité, il appréhendait que ce seigneur n'en eut conservé un ressentiment qui rendrait peut-être ses avances inutiles. Cependant il se détermina à tenter l'aventure seulement avec la précaution de se faire précéder par un nommé Vincent-Louis, autrefois secrétaire du maréchal d'Ancre, qu'il avait reçu dans son abbaye de Signy, en sortant de prison. Arrivé à Metz, Vincent, sans se montrer, fait appeler à son auberge Plessis, qu'il connaissait pour un des princi-: paux confidents du gouverneur. Celui-ci, crainte de surprise, mêne avec lui Cadillac, autre confident : ils écoutent attentivement l'émissaire de Ruccelai, et rapportent au duc le sujet de la conservation. Celui-ci en confère avec les deux fils qu'il avait auprès de lui, le marquis de La Valette et l'archevêque de Toulouse. Ils conclurent dans leur conseil d'examiner plus mûrement les propositions de Vincent. Le duc d'Epernon l'entend lui-même dans l'abbaye de Saint-Vincent de Metz, ou il lui avait donné rendez-vous. Le plan n'était pas bien digéré; mais on entrevoyait dans ce chaos assez de moyens pour rendre l'entreprise susceptible d'exécution. D'Epernon chargea Vincent de lui rapporter des éclaircissements sur le nombre et la qualité des partisans que la reine se promettait, sur les sommes qu'elle tenait prêtes, et sur les autres expédients qu'elle comptait employer.

Ruccelai, voyant l'alfaire à ce point, soit qu'il ne voulut pas laisser l'honneur de la conclusion à un négociateur-subalterne, soit qu'il y eût des difficultés qui ne pouvaient être aplanies que par lui-même, se détermine à affronter la haine de Epernon, et à traiter directement avec lui. Il part pour Metz, s'arrête à

Pont-à-Mousson, village près de la ville, et se fait an noncer. L'emportement du gouverneur fut extrême quand il apprit que son secret était entre les mains d'un Italien offensé. Il voulut, dans le premier mouvement, l'euvoyer arrêter, s'en défaire, ou du moins le retenir en prison, jusqu'à ce qu'il n'eût plus rien à craindre de son indiscrétion ou de sa vengeance. Ruccelai, sans se déconcerter, représente que ce serait à lui qui avait été insulté, à avoir du ressentiment : que cependant il se sacrifie au succès d'un projet utile pour la France, et honorable pour d'Epernon; et que, plein de confiance en sa générosité, il n'a pas hésité à venir se livrer à lui, sans conditions ni sûretés. Cette dernière raison fait impression sur le duc, dont elle flattait la vanité. Il recoit Ruccelai avec douceur, et le fait cacher dans un appartement écarté, où le gouverneur et ses enfants allaient plusieurs heures par jour conférer avec lui.

On ignòre ca qui se passe dans ce comité secret. Sans doute Ruccelai survit à la lettre les conseils de Bouildou, il fascina, par ses fatteres, les yeux du fier d'Epermon, et l'étourdit sur le danger, ou lui fit envisager comme ressources, des conjectures fort incertaines. La reine promettait l'intervention des Montmorenci, de la maison de Louxaine, du grand-écuyer, du duc de Bouillon et de plusieurs autres mécontents. Mais cette promesse n'était appuyée que sur des démonstrations d'attachement bien vagues et bien incertaines. Cependant le duc s'en contenta, et, comme s'il ent été assuré de leur résolution à partager le péril, il leur marque la diversion qu'ils devaient faire 8. pour embarrasser la cour, quand il aurait joint la reine. Puis, sans autres précautions, il se prépara à soulever la France, au hasard d'attirer sur lui tout le poids de la puissance royale, et d'en être écrasé (1). Pendant quiaze jours, il sortit tous les matins de

Metz, tantôt par une porte, tantôt par une autre, quelquefois avec une partie de sa garnison, plus souvent avec sa maison et des bagages. Il accoutuma ainsi les habitants à voir des choses extraordinaires sans s'en émouvoir. S'il y avait dans la ville des espions de la cour, il leur donnait le change par ses allées et venues ; et, toujours en snspens, ils n'osaient envoyer des nouvelles alarmantes, D'Epernon mettait aussi par là ses gens et ses chevaux en haleine. Pendant ce temps on visitait les chemins, on sondait les gués, et ou distribuait des relais sur la route. Le 17 janvier, il écrivit au roi pour lui demander permission d'aller dans ses gouvernements de Saintonge et d'Angoulême, où il disait sa présence nécessaire. Il supposait qu'on croirait à la cour qu'il ne quitterait pas Metz sans attendre la réponse, et que cette persuasion retarderait les mesures qu'on pourrait prendre pour l'arrêter. Le 18, l'archevêque de Toulouse dit publiquement que, les pensions de son père étant diminuées, il avait besoin de vivre avec économie, qu'il allait la pratiquer dans les terres de sa famillet et il partit le 21 au soir. Les portes de la ville étant fermées, le gouverneur assemble son monde, et donne l'ordre pour son départ le lendemain de très-grand

<sup>(1)</sup> Aubery, Mem., tom. 1, p. 135. - Mercure, tom. V et VL-Artigni, tom. I, p. 256. - Gramond, p. 216.

matin. Il distribue à quinze gentilshommes de ses plus affilés une grosse somme en or, avec ordre de ne jamais le quitter. On plaça sur la croupe d'un cheval vigoureux; monté par un valet, la cassette des bioux, quinze mulets portaient le bagage; et la troupe, composée en tout de cent cavaliers armés de pistolets et de carabines, tous bien montés et bien résolus, se mit en marche.

Le marquis de La Valette fut laissé à Metz, dont le gouvernement demandait un homme actif et vigilant. Il ferma les portes derrière son père, et les tint closes pendant trois jours. Il redoubla les gardes sur les remparts, et fit des rondes fréquentes pour empêcher qui que ce fut de s'échapper, et de donner des nouvelles au dehors, et envoya'sur le chemin de Paris des patrouilles, avec ordre d'arrêter tous les voyageurs qui allaient de ce côté. A l'aide de ces précautions, le duc d'Épernon prit hardiment son chemin par les routes les plus ordinaires de la Champagne, de la Bourgogne, du Nivernais, du Berry, qu'il traversa sans obstacles. Il faisait par jour dix lieues d'une traite : quoique ce fût la saison la plus rigoureuse de l'année, le temps se trouva très-beau; et, comme l'automne avait été sec, les rivières étaient basses et les gués faciles. On n'eut que quelques légères alarmes, occasionées par des rencontres fortuites de commercants ou d'autres personnes qui voyageaient en troupes pour leurs propres affaires. Cependant d'Épernon ne cessa de craindre que quand il se vit à Confolens, ville fimitrophe du Poitou, où son fils l'archevêque de Toulouse vint le recevoir à la tête de trois cents gentilshommes.

'Il comptant trouver des nouvelles de la reine, et il en aurait reçu, en effet, sans un accident qui aurait dà le perdre, mais qui, par le plus heureux hasard, n'eut aucune suite. Ruccelai ne fut pas plutôt sur des arrangements, qu'il les écrivit à la reine, et chargea de ses lettres un nommé De Lorme, dont il s'était servi dans d'autres affaires (1). De Lorme était jeune, et voulait faire fortune. Aux promesses que lui fit Ruccelai d'une honne récompense, il jugea que les paquets qu'en lui confiait étaient importants, et il se flatta de tirer meilleur parti de la cour. Dans cette espérance, il gagne Paris, et demande à être présenté au duc de Luynes; mais on le prend pour un intrigant qui vient escroquer quelque argent, et on le laisse trois jours se morfondre dans les antichambres. Un conseiller au parlement, nommé Du Buisson, très-attaché à la reine-mère et au duc d'Épernon, est averti par un laquais que De Lorme est à Paris, Surpris qu'il ne soit pas venu le voir selon sa coutume, il le fait chercher, et découvre qu'il fréquente l'hôtel de Luynes, Du Buisson se doute alors de quelque trabison; il aposte une personne qui se dit envoyée par le duc de Luynes pour l'entendre, lui compte cinq cents écus, et s'empare des dépêches, dont Luynes, mieux servi, aurait pu tirer des lumières pour diriger sa conduite dans cette affaire, et peut-être des moyens pour l'arrêter dans son principe.

Il n'est donc pas étonnant que la reine ne donnât

aucun signe de consentement. D'Épernon, qui ignorait la raison de son silence, se crut trahi. Il aurait bien voulu pouvoir retourner sur ses pas; mais il s'était fermé le chemin par une lettre qu'il avait écrite au roi le 7 fevrier, du Pont de Vichi, après avoir passé la Loire. Elle servait de réponse à plusieurs autres que le ministre lui avait écrites, dans lesquelles il recommandait au duc de ne point quitter Metz, où il était nécessaire pour la correspondance d'Allemagne.D'Epernon mandait au jeune monarque qu'il ne pouvait croire que sa majesté ne voulût employer un vieux scryiteur comme lui qu'à recevoir ou à lui faire passer des dépêches; qu'il ponyait lui être heaucoup plus utile dans ses gouvernements de l'intérieur du royaume où il savait qu'il y avait beaucoup de mécontents prêts à éclater contre la mauyaise administration, et qu'il allait les contenir, s'il pouvait, Il finissait par la formule ordinaire de protestation de fidélité.

Cette lettre fut une des premières nouvelles qu'ent le cour de l'entreprise du duc d'Épernon. On, aurait etcore pula faire échouer, sion se fût conduit d'après ce principe, qu'il want mieux prendre de tent raidives que de n'en pas prendre du tout; mais ou supposa qu'il serait inutile de donner des ordres, parce que sans doute la reine était déjà échappée. A Angoulème, àu contraire, où d'Épernon était retiré, on présumait que la cour n'avait eu garde de restet dans l'innétion, et que certainement elle avait renforcé la garde de la "enhe; de sorte qu'il paraissait aussi difficille que périlleux de chercher à savoir ce qui se passait à Blois. Cependant Cadillace, confident

du duc, se chargea de la commission. Comme la reine n'était pas prévenue, il eut de la peine à lui foire savoir son arrivée; mais, sitôt qu'elle en fut informée, elle l'admit à son audience, et prit sur-le-champ la résolution d'aller joindre ceux qui s'expossient pour elle.

Le comte de Bresne, son premier écuyer, mis auprès d'elle de la part de la cour, n'avait pas sa confiance. Cependant il fallait se découvrir à lui. Heureusement Marie le trouva disposé à suivre ses volontés. On renvoya Cadillac au duc d'Epernon; Bresne se concerta auparavant avec lui, donna des ordres, et fit les préparatifs nécessaires. La nuit du 21 au 22 février, la reine descendit par une échelle appliquée à la fenêtre de son cabinet, traversa à pied les jardins, accompagnée de Catherine, sa femme de chambre de confiance, qui portait la cassette des bijoux. Il n'y avait d'homme avec de Bresne que Du Plessis, frère de Richelieu, évêque de Luçon. Ils la firent mouter dans un carrosse qui l'attendait au bout des ponts, et prirent, à la lueur des flambeaux, le chemin de Montrichard. Ils n'avaient que quelques cavaliers d'escorte, qui furent renforcés en chemin par quinze gentilshommes, auxquels Ruccelai servit de guide. On tronya à Montrichard l'archevêque de Toulouse, dont le cortége grossit celui de la reine; et enfin, à une lieue de Loches, d'Epernon lui-même, qui recut Marie à la tête de ses gardes, et de cent cinquanto gentilshommes. Il entra dans le carrosse de cette princesse, qui manqua d'abord de termes pour marquer sa reconnaissance. On parla ensuite des

périls passés, et des moyens de prévenir les futurs.

La délibération aurait été inutile, si, dans le conseil du poi, on ett vouls suivre l'avis du duc de Luyues : cétait d'envoyer des troupes en force vers Angoulème, où la reine s'était retiree; de l'investir elle et ses définseurs, et de faire ensuite grâce ou justice à qui on aurait voulu. Ge conseil, à ce qu'il parut, était le meilleur : car, malgré ce qu'on publiait de la puissance des amis de la reine, de leur nombre, c'e leur résolution, personne ne remua, ni à la cour, ni dans les provinces. Il semblait qu'on attendit le parti que prendrait le ministère, et qu'on se serait somnis s'il avait été vigoureux g mais, quand on vit qu'il fléchissait, et qu'il n'était question que d'accommodement, chacun se rassura, et les plus timides ne désespérèrent pas de tirer avantage de l'événement.

Forcé, par l'inclination du roi, de se réduire à un traité, le duc de Luynes établit pour base de la négociation que Marie abandomerait le duc d'Épernon, afin qui on pêt en faire un exemple. La reine répondit que jamais elle a bandonnerait un homme qui avait tout risqué pour la tirer de captivité; et que, loin de la laisser exposé au ressentiment de ses ennemis, elle se jetterrait au-devant des coups qu'on voudrait lui porter. D'Épernon alléguait des raisons : il présentait pour sa défense la lettre par laquelle le roi avait permis à sa mère d'aller dans quel endroit du royaume qu'elle jugerait à propos; et une autré ectrie après coup, mais dont la date paraissoit anciérieure à l'évasion, par faquelle la reine le priait de favoriser sa sortie, et de la recevoir dans son gouvernement. Je n'ai

pas cru, disait-il, devoir me refuser au désir de la mère de mon roi, munie d'une permission si authenbique.

Luynes ne fot pas arrêté par cette défaite : il persista dans la résolution de pousser à bout le duc d'Épernon, et il fit avancer des troupes. Elles commirent des hostilités, entre autres contre Uzerche, petite ville du Limousin, qui fit résistance, et fut pillée. Aussitor à la cour, à la ville, dans les provinces, il s'éleva un cri contre cette guerre qu'on regardait comme odieuse dans son principe, déshonorante pour le roi : « Une reine, disait-on, est-elle blamable d'avoir fait tous ses efforts pour sortir de captivité? Elle ne demande qu'à voir son fils : peut-on sans injustice lui refuser cette grâce? Au fond, on ne lui a pas tenu les paroles qu'on lui avait données; et, quand on les aurait tenues; quand elle aurait tort, il est plus qu'indécent à un fils de poursuivre sa mère à main armée. Une pareille guerre ne peut être que malheureuse; elle révolte la nature, la religion la réprouve, et les soldats ne s'y préteront qu'avec la plus grande répugnance. »

Ces propos se tenaient publiquement à la ville et à la cour. Les prédicateurs, dans les chaires, s'étendaient avec complaisance sur les charmes de la paix dans les familles, et sur les avantages de l'union dans la maison royale. Quelque entouré que fût le jeune monarque, et, pour ainsi dire, gardé à vue par les Luynes, on trouvait moyen de lui faire parvenir ces discours; et il montrait un grand désir que cette bronillerie se terminat sans violence. Le faveri trenvait aussi des obstacles à ses projets de vengeance

dans les intérêts des courtisans. Cenx même qui n'aimaient pas d'Éperon ne voulaient pas sa ruine; qui aurait augmenté la puissance de Luynes. Les uns ne fisissient que lentement les sevées dont ils étilient changés les autres y opposaient sourdement. Il arriva même que le roi étant près de s'emparer de Metz par une socrète intelligence, La Valette, qui commandait pour son père, en fut aceti par quelqu'un du conseil même, et l'entreprise échora. On fit aussi remuer la factionde Conde, qui alternativement pria et monaça; enfit outet la cour se remoit de cabales.

Instruit, par son expérience, de l'embarras que la diversité d'intérêts mettait dans les affaires, Luynes employa ce même moven contre ses adversaires. Il sema ou somenta des divisions dans la cour de la reine(1). Avec de l'argent, des promesses, des marques flatteuses de confiance, il fut aisé de gagner les principaux domestiques de cette princesse qui l'avaient survie. Par leur canal on fit passer jusqu'à elle les sentiments qu'on voulait lui inspirer. Le ministre fut un moment à se flatter de lui faire abandonner d'Epernon : elle en était vivement pressée par Rucpelai, qui, soit déférence aux insinuations de la cour, soit retour de l'ancienne antipathie, s'était de nouveau brouillé avec le duc. Il conseilla nettement à la reine de le sacrifier, et lui fit voir les plus grands avantages si elle avait-cette complaisance. Si au contraire elle se montrait trop opiniatre, les mesures, lui dit-il, étaient prises pour la reléguer à Florence le reste de ses jours : on tirerait Condé de prison, et ce serait lui qui de-

<sup>(1)</sup> Sully, tom. H, p. 281.

viendrail l'exécutent des ordres rigoureux qui seraient donnés contre elle. Ces menaces n'ébrailèrent pas Marie : elle répondit constamment qu'elle attendrait ' les dernières extrémités; mais, au moment que tout paraissait désespéré, la présence d'un seul houme ramens la paix qu'on croyait si éloignée.

Richelieu languissait à Avignon, où le pape Paul V. ne le souffrait qu'à regret. Ce pontife l'avait vu-à Rome : on dit qu'il en avait été trompé, et qu'il le regardait comme un intrigant dangereux. L'embarras où l'évêque de Luçon savait qu'était la cour lui donna lieu de conjecturer que ses services pourraient n'être pas rejetés. Il les fit offrir par René de Vignerot, seigneur de Pont-Courlai, son beau-frère : on les accepta, et il reçut permission de se rendre auprès de la reine. Avant que le prélat arrivat à Angoulème, ce mystère de conr fut ébruité par l'indiscrétion du roi. Il demanda publiquement au marquis de Villeroi, si le seigneur d'Alincour, son père, gouverneur du Lyonnais, était assez bien servi dans son gouvernement pour être sûr d'y découvrir et arrêter l'évêque de Luçon, qui devait y passer incognito (1). Villeroi écrivit surle-champ à son père : celui-ci mit tant d'espions en campagne, qu'il sorprit Richelieu; et, quoique le prélat eut un passe-port en bonne forme, il le retint à Lyon, mais avec toute sorte d'égards. Le roi, qui n'avait voulu que plaisanter, et qui avait cru que l'évêque scrait passé quand d'Alincour en aurait la nouvelle, ne sut pas plutôt sa détention, qu'il envoya

<sup>(1)</sup> Mém. Rec., tom. IV, p. 395. — Mém. de Brageant, p. 109 et 114. — Aubery, hist., p. 17.

ordre de lui laisser continuer sa route. Cette aventuro dévoila la collusion de Richelieu avec la cour; mais la reine l'ignorait.

Son débat auprès d'elle fut très-prudent. Il ne se présenta pas en important; qui, fare le la confiace des deux partis, prétend se rendre le centre des affaires, le conciliateur exclusif. Il écouta tout le monde, ne parti désirer aueun avantage, aucune prééminence sur les habitants de cette cour; tant anciens que nenveaux. Il se fit introduire auprès de la reine par le duc d'Épernon lui-mêmes, affacta de rechercher son estimo et son amité, et dit qu'il ne voulait dévoir qu'à lui la bienveillance de la princesse. Cette déférence gagna tous les cœurs à Richelieu, et disposa les esprits à la persuasion.

Il avait été précédé dans ce ministère de paix par le comte de Béthume, frère de Sully, dont la négociation, telle qu'on la voit dans Siri, est un chef-d'œuvre de circonspection, de respect, de prudence, réunis à la plus grande probité. En arrivant auprès de Marie, il la trouva aigrie contre son fils, déchainée contre le favori, outrée contre les ministres, menaçant de faire publier des manifestes, et de faire retentir ses plaintes par toute la France (1). Béthune calma ces premiere transports, en remontrant à la reine que, dans la circonstance de son évasion de Blois, le roi n'avait pas pu'agir avec plus d'égands et plus de ménagements pour elle; puisqu'à une lettre dure et menaçante de sa mère, il éétait contenté de répondre qu'apparemment elle avait été enlevée malgré elle; que sans doute

<sup>(1)</sup> Mém. Rec., tom. IV, p. 593.

elle n'était pas libre, et qu'il punirait les auteurs de cette violence; que, si on avait autorisé les troupes à user des droits de la guerre contre la ville d'Uzerche. c'était moins pour la chagriner que pour contenir par la crainte ceux qui voudraient remuer, « Peut-être, lui disait-il, avez-vous de justes sujets de mécontentement; mais, en bonne politique, vous devez oublier le passé, ou ne rappeler les torts qu'on a pu avoir avec vous que pour vous procurer un traitement conforme à vos désirs. » Pendant que d'un côté Béthune adoncissait ainsi les esprits, de l'autre il modérait les résolutions de la cour, où il savait que le dépit suggérerait des projets violents. S'il ne fut pas éconté en tout, du moins peut-on présumer que ses exhortations pacifiques arrêtèrent de plus grands excès. Siri lui suppose encore le mérite rare dans un négociateur, de p'avoir pas répugné de partager avoc un autre l'honneur de la réussite, et d'avoir lui-même demandé un second; ce qui détermina la conr à accepter les offres de Richelieu.

Ges deux hómmes vénnis abattivant le duc d'Épervon, que son intrépidité sonteneit contre le dauge de sa position, quoiqui l'en confui tout le risque. Afin de l'attirer dans écete entreprise, on dui avait promis que les peuples mécontents écheterient; que les parlements interviendraient par des romontrances; que les bugecents prendraient les armes que les factions de la cour, les partiases de Condé, ceux de la roine, se réuniralent pour détruire le favori dans l'esprit du roi, et embarrasser le ministers. On lui avait fait toutes ces promesses, et aucune ne se réalisant. Pertoutes ces promesses, et aucune ne se réalisant. Personne ne remuait : il trouvait assez de conseillers. d'entremetteurs, d'espions même qui lui donnaient avis des desseins de la cour, mais aucun aide, aucun secours, aucun allié assez fidèle, assez généreux pour diminuer son péril en le partageant, Il luttait donc contre toutes les forces du royaume avec le senl appui de la reine; appui qui pouvait d'un moment à l'autre lui manquer, soit par défaut de fermeté dans la princesse, soit par son impuissance. Dans cet état, il n'était pas question de prétendre imposer la loi; il devait s'estimer heureux de subir la moins dure qu'il serait possible. C'est ce que lui firent entendre les deux conciliateurs : ils lui conseillèrent de ne pas suivre les avis imprudents ou perfides de ceux qui lui disaient qu'il fallait brusquer la cour, et instruire tout le royaume de ses griefs; qu'il devait, au contraire, mettre la plus grande modération dans ses discours. surtout ne point paraître adopter les idées de la reinemère contre le gouvernement; enfin dire seulement qu'il n'avait eu d'autres intentions que de mettre la mère en liberté de s'expliquer avec son fils, et qu'il serait satisfait sitôt qu'elle serait contente. Ces préliminaires établis, les négociateurs s'occupèrent des prétentions de Marie, qu'ils tâchèrent de faire cadrer avec celles de la cour; puis ils revinrent au duc d'Epernon; dont l'accommodement faisait une partie essentielle de celui de la reine.

Le ministère aurait bien voulu en faire un exemple. On ne parlait pas moins que de le livrer à la justice, et de le faire punir comme criminel delèse-majesté; ce qui aurait estraîné, sinon la perte de la vie, du moins

des charges et la confiscation celle des biens. Les négociateurs, remontrant que, puisque l'on faisait tant que de donner les mains à un traité, il ne devait plus être question de punitions ruineuses ou flétrissantes, proposèrent à l'égard du duc un oubli total de ce qui s'était passé, sous la réserve que de quelque temps il ne paraitrait pas devant le roi qu'il avait bravé. D'Epernon ne s'accommoda pas d'un silence qui l'aurait perpétuel-Iement laissé sous la main de la loi. Comme il v avait eu des déclarations, des fettres et autres actes publics émanés du trône, dans lesquels il était noté, il en voulait un dérivé de la même puissance, et anssi authentique, qui le déchargeat de toute accusation, et le mît en sûreté pour toujours. Le roi offrit des lettres d'abolition : le mot seul révolta le duc; mais le monarque le familiarisa avec la chose même, en venant jusqu'à Orléans avec un fort détachement, qu'il faisait suivre de près par d'autres troupes.

D'Épernou comprit alors qu'il nétait pas de la disguité d'un roi de France de louer, à la face de soit royaume, une action qu'on savait lui avoir déplus, et de préconiser comme son plus fidèle sujet celui qui s'était porté à cet excès de temérité : c'était assez qui onménagett si bien les termes, que la faute du due parût diminuée par l'intention. Cela s'excetat dans des lettres patentes, portaut abolition, qui furent données en juin, et ensuite enregistrées au parlement. Ainsi d'Épernon eut le chagrin de se voir taché d'un pardon qui supposait une faute. Cette entreprise di fit beaucoup décheior, dans lopinion du public; de son ancienne réputation de sagacité et de prudence. Il y perdit plus de deux cent mille écus, et reçut pour dédommagement des remerciments de la reine, et le don d'un diamant.

Quant à elle, on lui accorda, non ce que l'enivrement des succès lui faisait demander au premier moment de son évasion mais ce qu'elle se serait tronvée heureuse d'obtenir à Blois. Le roi lui donna le gouvernement d'Anion avec les droits régaliens, et les villes d'Angers, de Chinon, et le Pont-de-Cé, comme places de sûreté, et quatre cents hommes de pied avec deux compagnies de cavalerie payés par l'état pour les garder. On augmenta de beaucoup les appointements de sa maison; et enfin elle eut permission de venir trouver le roi, mais avec cette condition que, les circonstances ne permettant pas de la rappeler à demeure, pour ce moment ce ne serait qu'une entrevue.

Elle se fit le 5 septembre, au château de Conrcières, près de Tours. Le duc de Luynes alla au-devant d'elle la veille, et en fut gracieusement accueilli. Richelieu précéda aussi la reine auprès du roi, et recut des remerciments proportionnés au service qu'il venait de rendre. En s'abordant, la mère et le fils montrèrent plus de surprise que de tendresse. « Monsieur mon fils, lui dit-elle, que vous vous êtes fait grand depuis que je ne vous ai vu! Je suis crû, madame, répondit-il, pour votre service (1). » Ils passèrent trois jours ensemble, ou, pour mieux dire, dans le même lieu : car Louis ne vit presque pas so mère en particulier. Il chassa beaucoup, et sembla

(1) Matthieu fils , p. 102.

s'être déchargé sur la cour des soins de la fêter. Elle eut lieu, en effet, de se louer des attentions et des caresses de sa belle-fille et de ses autres enfants, et de la joie respectueuse de tous les seigneurs. Mais si Marie avait eu le choix, elle aurait préféré les bonnes graces de son fils. « Comment, demanda-t-elle un jour au prince de Piémont, son gendre, comment dois-je m'y prendre pour les obtenir? Il lui répondit : Aimez véritablement et sincèrement tout ce qu'il aime : ces deux mots contiennent la loi et les prophètes. » La lecon était bonne, et Marie de Médicis ne fut malheureuse toute sa vie que pour avoir négligé de s'y conformer. Après cette courte entrayue, elle partit pour Angers, avec la ferme espérance d'être bientôt rappelée auprès de son fils, qui regagna Paris avec toute sa cour.

Lorsqu'il y fut arrivé, on s'occupa du soin de tenminer l'affaire de Coudé. Depuis trois ans, ce prince, dont les fautes n'étaient pas claires pour tout le monde, languissait en prison. Les grands commenciant à nurmer de cette longue captivité : le ministère, savait aussi qu'il y avait eu récemment de intrigues pour lier le prisonnier avec la reine-mère, et obtooir par elle son élargissement. Enfa on lui avait promis de songer à lui quand les embarras suscités par cette priucesse seraient finis (1). On se détermina donc à le relicher, et la cour me crut pas devoir faire la grâce à doni. Outre les bonnes monièrs e qui précédérent son d'argissement, comme la permission de voir ses amis, et des visites de la part du roi,

<sup>(1)</sup> Mercure, tom. VI, p. 324.1.

Luynes alla lui-même le tirer de Vincennes, le 20 novembre; et le 26, il parut une déclaration du roi, la plus avantageuse que ce prince pût désirer.

Après un préambule dans lequel on remuait encore les cendres du maréchal d'Ancre et de sa femme. sous le nom de mauvais ministres qui voulaient tout perdre : « Outre les maux qu'ils ont faits à la France. un des plus grands, dit le monarque, a été l'arrêt et la détention de notre très-cher amé cousin le prince de Condé. » Il ajoutait que, la chose lui ayant paru assez importante pour l'examiner par lui-même, il n'avait rien trouvé dans les accusations formées contre lui; « sinon les artifices et mauvais desseins de ceux qui voulaient joindre à la ruine de son état celle de sondit cousin. » Cette déclaration si honorable au prince fut un sujet de mécontentement pour la reine-mère, qui crut y voir une improbation marquée de son gou vernement. Elle s'en plaignit hautement, ainsi que du manque d'égards, des grâces refusées à ceux qu'elle aimait, ou accordées à ceux qui ne l'aimaient pas, exprès, disait-elle, pour la mortifier,

Le chagrin le plus sensible qu'elle eut en ce genre fut l'accueil favorable que treuvèrent à la cour de son fils plusieurs de ses anciens partisans, dont elle croyait avoir sujet de se plaindre. On sait les services que lui avait rendus l'abbé Ruccelai, services essentiels, par lesquels il avait hasardé sa fortune et sa vic. Peut-être en prétendit-il une récompense trop considérable; peut-être aussi que, sier d'avoir été n'expaire, il voulut continuer de l'être, et entrer dans le secret des affaires; enfin, que ce fût sa faute ou celle

de la reine à qui là reconnaissance pouvait peser. chose qui n'est pas extraordinaire chez les grands, il commença à déplaire, et s'en aperçut (1). Cé revers arriva dans le temps qu'il avait le plus grand besoin de protection. La cour ayant été forcée de sacrifier au bien de la puix son ressentiment contre les grands, médiditait de l'appesantir sur les petits qui s'étaient mêlés de l'intrigue. Ruccelai parut propre à servir d'exemple. On porta plainte à Rome de ses liaisons avec le duc de Bonillon et d'autres huguenots. Le dessein était de lui faire son procès, et de parvenir du moins à le priver de son abbaye de Signy, et des prieurés qu'il possédait. Le nonce du pape en France appuyait l'accusation, flatté de l'espérance d'obtenir quelque dépouille. Ruccelai sentit que, s'il laissait commencer les procédures, le moins qui pût lui arriver serait d'avoir beaucoup de peines et de chagrins, et peut - être de laisser quelques - uns de ses bénéfices dans un accommodement forcé. Il prit la résolution la plus sage, celle de s'accommoder avec le plus fort. Le marquis de Moni, écuyer de la reine - mère, parti mécontent dauprès d'elle, et bien recu à la cour, y ménagea le retour de Ruccelaï, qui fut bien reçu aussi au grand étonnement de Marie, qui croyait que jamais on ne lui pardonnerait ce qu'il avait fait pour elle, Mais elle ignorait que le conseil de son fils avait plus de part qu'elle-même à tout ce qui se passait dans sa cour.

On a vu que Richelieu n'était retourné auprès d'elle que de l'agrément du roi, et sans doute sous la condition de faire entrer la mère dans les vues du fils.

<sup>(1)</sup> Mein. Rec., tom. IV, p. 634.

Ur-présenta qu'il ne pouvait remplir ses engagements qu'autant qu'il ne restrait personne auprès d'elle capable de contredire ses avis. C'est pour cela qu'on est soit de faire passer toutes les propositions agréables par le canal de l'évêque. On fit naître à Marie des souppois contre ceux de ses sérviteirs qui aurnien pu partager sa confiance avec le prélat. On leur suscita des dégoûts de la part de la reine; et, quand ils voulaient se retirer d'auprès d'elle, on leur faisait un pont d'or à la cour.

Le père Joseph du Tremblay, capucing devenu depuis si fameux, commença à paraître dans cette occasion. Sous prétexte de missions, de réformes, d'affaires de son ordre, où il était déjà supérieur, quoique jenne, il fit plusieurs voyages à Angers. Il était l'agent du commerce secret que l'évêque de Luçon entretenait avec le duc de Luynes, le chaucelier, le nonce du pape, le père Bérulle, général des oratoriens, le père Arnoulx, jésuite, confesseur du roi, le cardinal de Gondi et d'autres personnes ecclésiastiques et laigues, puissantes à la cour de Louis XIII. Si Richelieu était bien aise d'avoir des liaisons déjà utiles, et qui pouvaient le devenir davantage avec les ministres et les courtisans du roi, ceux-ci n'étaient pas fâchés d'être en relation avec le chancelier de Marie, son seul conseil, le surintendant de sa maison, et le chef de toutes ses affaires. Ils prévoyaient que tôt ou tard le fils et la mère se réuniraient ; or, comme on ne savait pas si, dans cette réunion, la reine ne reprendrait pas une autorité égale à celle qu'elle avait eue, il était prudent de se ménager un accès auprès d'elle, par celui qui avait le plus grand'empire sur son esprit.

L'état de la cour autorisait une pareille prévoyance. Le duc de Luynes accumulait sur lui, ses frères et ses alliés, les biens, les honneurs, les dignités. Il jouissait de l'autorité la plus étendue; par conséquent il était en butte à la jalousie la plus générale et la plus envenimée. Pendant quelque temps, à force de grâces habilement ménagées, il put bien suspendre la mauvaise volonté des envieux de sa fortune, les plus puissants : mais trop de gens, prêts à remuer, s'étaient trouvés forcés au repos par l'accommodement d'Angoulême; il leur tardait de donner de nouveaux embarras au favori, et ils ne croyaient pas pouvoir choisir un meilleur moment. Quand les derniers mouvements commencèrent, Marie de Médicis était prisonnière, et il fallait employer les premiers efforts à la délivrer; au lieu qu'actuellement elle était libre, elle avait même des places de sureté et des troupes : on pouvait donc se promettre plus de succès d'entreprises formées dans des circonstances si favorables (1).

Quand on connaît l'ascendant de Richelieu sur cette princesse, il est permis de croire, comme les écrivains les plus modérés le disent, que, s'il ne l'exhorta pas à appeler les mécontents, du moins il ne fut pas fâché de les voir accourir auprès d'elle, dans l'espérance que la fin de ces troubles serait la réunion volontaire ou forcée de la mère et du fils, et serait aussi, par une consequence nécessaire, un moyen

<sup>(1)</sup> Bassompierre, tom. 11, p. 30. - Gramont, p. 264. - Merc. tom. VI. - Mem. Rec., tom. V, p. 10.

pour lui de rentrer dans le ministère. Soit inspiré par le prélat, soit forcé par les circonstances, le duc de Luynes proposa alors à la reine de revenir à la cour, et lui insinua qu'elle occuperait auprès de son fils la place qu'elle y tenait autrefois. Il se persuada que les mécontents n'ayant plus de point d'appui, la cabale se dissiperait d'elle-même; mais les offres les plus avantageuses, les sollicitations les plus pressantes, ne purent obtenir de la reine ce qu'elle aurait accepté comme une grâce quelques mois auparavant. Les mécontents, qui ne pouvaient rien sans elle, lui inspirèrent une crainte insurmontable du crédit que le prince de Condé avait dans le conseil du roi. Ils Ini persuadèrent que les instances qu'on employait ponr la faire revenir à la cour étaient des piéges qui cachaient le parti pris de la resserrer dans la même prison d'où le prince avait été tiré.

Un apologiste de la reine-mère donne nne raison singulière de son empressement à rénnir auprès d'elle tous les ennemis du gouvernement, « Elle appréhendait, dit-il, qu'en se répandant dans les provinces, et n'ayant pas de centre commun, ils ne travaillassent chacun pour eux-mêmes, et n'ébranlassent le trône; au lieu que, les tenant antour d'elle, et se rendant ainsi maitresse de leurs opérations, elle était sûre de conserver la couronne à son fils (1). » Luynes n'était pas bien persuadé de l'obligation que le roi avait à sa mère, et ne voyait qu'avec un extrême regret sa cour grossir aux dépens de celle de son fils : mais il eut beau employer les prières et les menaces, sitôt que la (1) Lumières pour l'histoire de France. p. 803.

désection fut commencée, elle devint en peu de jours presque générale. Ce fut comme une épidémie qui se communiqua, une fureur de mode qui tournait toutes les têtes. Ce n'était pas à la dérobée qu'on s'échappait de la cour : on se communiquait les projets de départ, on en faisait publiquement les préparatifs; c'était la matière des conversations et des plaisanteries. Au milieu des tourbillons occasionés par ce vertige, le ministère était fort embarrassé. Chaque jour voyait éclore des nouvelles plus fâcheuses; et, quand tous les mécontents se furent rendus ou à la cour de la reine-mère, ou dans leurs gouvernements, il se trouva qu'ils occupaient toutes les côtes, depuis Dieppe jusqu'à Bayonne, beaucoup de places intérieures, les forts des huguenots, leurs partisans secrets; ce qui faisait près de la moitié du royamne (1).

Le danger commençait à devenir pressant : on l'avait laisé augmenter, en temporisait, malgré les conseils vigoureux du prince de Condé. Il vonlait que, sans s'anuser à n'égocier, le roi, avec son armée dans la juelle, dit Gramont, on comptait plus de éapi-

(1) Le due de Loiqueville tenist in Noratinulie; les Vendione, le Bretages ; le court de Soisson, le Pretes et le Maine; la reineagnier, l'Anjou; le marcichal de Boit-Dauphin, le Poitou; les dues d'Épierno, de Rett, de La Trifnouille, Maynen, Roannes, Robon, Le Valletté et Remoners, le Guienne, l'Augoumois, la Saintonge, le Boens, le Rochelle, la ce d'Epierne, l'a Bougoumois ; la Saintonge, le Rochelle, la Commanadquis que le roi rivoya dans ces provinces pour tenir état commanadquis que le roi rivoya dans ces provinces pour tenir état van mécontens, funeral le dans de Nevers et de Guiss, les marchaux de Vitry et de Thémines, Lesdiquières, Liancourt, Brisnes, le deu de Deteguisse, Saint-Gerna, Courtarouxu, Schombarg, Pompadour, Bourdeille et le due de Bellequide. Le duc de Montrocreaci resta pueutp et Langrodec, (Voy.). More de de Frence, tom. V. et V.).

taines que de soldats, allât droit à Angers, et mit sa mère hors d'état de lui nuire. Ce coup de main était ficile, et les mécontents prévoyaient que le misistère pourrait bien s'y déterminer. C'est pourquoi les ducs d'Epernon et de Mayenne conseillaient à la reine de ne point rester à Angers, où elle serait exposée à quelque brusque attaque, mais de se retirer avec eux dans la Guienne ou l'Angoumois, où ils pourraient opposer à l'armée royale quantité de petites places, qui l'empècheraient de pénétrer promptement jusqu'à eux. A l'abri de ces remparts ils se fiattaient de pouvoir lever de l'argent, discipliner des troupes, et se rendre assez redoutables pour forcer le roi à éloigner son favori, et à changer le gouvernement dont ils deviendraient les maltres.

Ce plan était bien concu, mais l'intérêt de ceux qui vivaient ordinairement auprès de la reine-mère à Angers, en empêcha l'exécution. C'était une troupe de courtisans et de commensaux qui tiraient d'elle une partie de leur grandeur; les uns étaient gouverneurs de ses places, d'autres dépositaires de ses finances et distributeurs de ses grâces. Ménagés par le conseil du roi, dont ils éprouvaient souvent la faveur pour eux ou pour leurs amis, ils appréhendèrent de prendre ces avantages, et craignirent que Marie, échappée de leurs mains, ne devint pour d'autres la source de la fortune et de l'autorité. Ils travaillèrent donc à la retenir. Pour cela, ils lui remontrèrent que les confédérés ne cherchaient à l'attlrer vers le centre de leurs forces, qu'afin d'être maîtres de sa personne, et qu'alors elle devait s'attendre qu'ils se serviraient de son nom pour faire la guerre ou la paix, selon qu'il leur conviendrait; et sans qu'elle plt s'y.oppoer. Richeleu, des long temps d'accord avec le favori, de la recommandation duquel il attendait a neurpre romaine, fut celui qui fit le plus labilement, valoir ces arguments, dont le résultat devait être de livrer, la reine entre les mains de son fi's.

Peudant que ce conflit d'intérêts retardait à Angers les résolutions, le roi s'ébranle à la fin, quitte Paris le 7 juillet, et prend le chemin de la Normandie. Rouen ouvre ses portes sans être sommée. Caen se rend après une faible résistance. Le duc de Longueville écrit une lettre soumise, et se rêtire dans un coin de son gouvernement, où on le laisse sans paraître s'en inquiéter. Quelques commandants de petites places paient de leur tête la simple démonstration de désobéissance. Partout sur son passage Louis déploie l'appareil imposant de la majesté. La reine lui écrif; il refuse de recevoir sa lettre et toute autre marque de soumission, jusqu'à ce qu'il soit auprès d'elle : cependant il ne la traite ni en innocente ni en coupable; s'il donne une déclaration contre les rebelles, ce n'est point elle qui est notée ou menacée d'être poursuivie comme criminelle de lèse-majesté, mais seulement ceux qui ont armé sous le nom de sadite mère. Enfini il parcourt en vainqueur le Maine et le Perche, et arrive le 30 juillet à six lieues d'Angers.

Cette prompte marche déconcerte les résoltés. Ils s'étaient occupés de tant de projets qu'ils n'avaient pu se fixer à aucun; de sorte qu'il ne leur restait d'autre spart à prendre que de tâcher d'obteuir la paix, et au plus tôt. La reine députa à son fils l'archevêque de Sens el le P. de Bérulle pour la demander. Il repondit à ces ambassadeurs: « Faites-lui mes recommandations, assurse-la que j'aurai toujours le cœur et les bras ouverts pour la recevoir, et que je ne me lasseria point de la prier de venir auprès de moi, Quant aux brouillons qui oppriment mes sujets et qui veulent partâger mon autorité, il a/y a péril où je n'entre pour les sofrit de Françe ou les réduire. »

Mais, malgré ces protestations solennelles d'inflexibilité, le ministère n'était pas disposé à pousser les choses aux dernières extrémités. Le duc de Luynes tachait d'adoucir les esprits et de terminer à l'amiable. Il appréhendait, dit Siri, qu'il n'arrivât, pendant le siège d'Angers, ce qui était arrivé pendant celui de Soissons, c'est-à-dire, qu'on ne persuadat au roi que, pour avoir la paix, il ne fallait qu'abandonner son favori; et que ce prince jaloux et peu fidèle à ses attachements, ne le sacrifiat à sa tranquillité, comme il avait sacrifié le maréchal d'Ancre : du sombre Louis tout était à craindre (1). C'est pour cele que Luynes aimait mieux aplanir les difficultés que tenter de les vaincre : en Normandie, il avait acheté la soumission de Matignon par un brevet de maréchal de France; il paya par des présents et des pensions celles de Beauveau, de Montgomery, et de beaucoup d'autres qu'il n'avait pu réduire à force ouverte. Enfin, il prévint d'offres et de promesses les principaux mécontents, afin de les désunir. Ceux-ci, de leur côté, n'osèrent 1 (1) Mem: Rec., tom. V, p. 132.

se mettre à trop haut prix, de peur d'être prévenus les uns par les autres. Ainsi, depuis l'entrée du roi dans l'Anjou, il s'entama une infinité de petits traité particuliers; mais Condé ne donna pas le temps de les finir.

Ce prince qui, en soutenant le fils, voulait peutêtre se venger de la mère, avança le camp du roi, le 6 d'août, à deux lieues d'Angers : on conjecture aisément le trouble et la frayeur de cette cour, presque toute composée de femmes et d'ecclésiastiques, de jeunes officiers peu expérimentés, de quelques chefs plus aguerris, mais qui n'avaient à commander que d nouvelles levées sans discipline et sans munitions. L chemin de la ville au camp fut bientôt couvert de négociateurs qui allaient et revenaient sans cesse. Le traité ne tenait qu'à un point; mais ce point était essentiel': on convenait d'accorder à la reine, pour sa personne, tout ce qu'elle voulait; retour à la cour. séance dans les conseils, augmentation de revenus, d honneurs et de prérégatives. A l'égard de ses partisans, le roi déclara qu'il ne voulait pas qu'ils fissent des conditions avec hii; il permettait sculement que la reine les recommandat à son indulgence, et il promettait de les traiter avec bonté.

L'affaire était dans cette crise, lorsque le prince de Condé, soit pour hâter la conclusion, soit pour enpether tout accord, fit ataquer le Pont-de-Cé, place de la reine à une demi-lieue d'Angers. A l'approche des troupes du roi, celles de Marie sortirent de leurs tours, et se répandirent dans la prairie, ayant à leur tête une multitude d'officiers chargés de plumés et de rubens, tous montés sur de beaux chevaux, qui faissient des évolutions brillantes. Mais, au premier coup de fusil, des soldats se mirent en désorder : en vain les officiers veulurent les retenir; ils furent entrainsé enx-mêmes par les fuyords. Il ye ent peu de tués, mais beaucoup de prisonniers, et ceux qui échappèrent allèrent augmenter la terreur dont la cour de la relie était déjà saisé.

Cette brusque expédition ne fut pas approuvée de tout le monde : des ministres même du roi la blamerent, et remontrerent au duc de Luynes, qu'on aurait bien pu se dispenser de répandre du sang, pendant qu'il n'y avait peut-être qu'une heure à attendre pour conclure la paix. Sans laisser le temps au favori de prendre la parole, Condé répondit brusquement : Ce n'est pas au roi à attendre (1). Si on l'en eut cru aussi, les conditions du traité auraient été plus dures pour la reine même, comme pour les antres; et sans doute elle aurait été obligée de les subir; mais le duc de Luynes, toujours par la raison de finir promptement, ne voulut pas user rigoureusement du droit du plus fort. On convint, le 9 août, qu'en faveur de la reine, les prisonniers auraient leur grâce, ainsi que tous ceux qui rentreraient dans leur devoir sous huitaine; mais que les charges des rebelles, dont le roi avait disposé, ne leur seraient pas rendues. Pour tout le reste, on se référa au traité d'Angoulème, qui fut confirmé de nouveau avec quelques articles secrets, dont un des principaux était un chapeau de cardinal pour Richelien.

<sup>(1)</sup> Artigui, tom. F, p. 270

Les agents de cette paix furent les ministres du roi d'un côté, férêque de Luçon de l'autre; et les entremetteurs, le P. de Bérulle, l'archovèque de Sens, le cardinal de Retz, le cardinal de Sourdis, et le nonce du pape. Les ecclésiastiques, se trouvant en force dans le conseil, firent résoudre que le roi profiterait des troupes qu'il avait sur pied pour soumettre les calvinistes du Béarn, qui-réflusaient tonjours de rendre au clergé ses biens. Le prince de Condé appuy fortement ce projet de guerre, parce qu'il espérait s'y rendre utile et gagner la confiance du roi. Le duc de Luynes, au contraire, ne s'y preta qu'à regret, dans la crainte que le jeune Louis, prenant plaisir aux expéditions militaires, ne s'attachât au prince qui lui en aurait inspiré le goût.

L'entrevue de la mère et du fils se fit le 13 noût au château de Brissac; elle fut plus cordiale que celle de Tours. Le roi, en l'embrasant, lui dit : « Je vous tiens, et vous ne m'échapperez plus. Elle répondit : Vous n'aurez pas de peine à me retenir, pârce que je suis persuadée que je serai toujours traitée en mère par un fils tel que vous. » Ils s'arrangèrent ensuite pour faire ensemble le voyage de Poitou et de Guienne; et pacifier ces provinces de conécrt. Dans la crainte que la présence de la reine n'autorisat les grands à demander plus qu'on n'aurait voulu leur accorder, on se hâta de les contenter de loin et d'avance. Quant aux petits, abandonnés par les seigneurs pour lesquels is étaient, sacrifiés, ils furent contraints de plier; et, quand ils se montrèrent au roi, ils essuyèrent des

froideurs et des désagréments qu'on n'osait pas faire éprouver aux chefs.

La reine-mère revint au commencement de l'automne à Paris, où elle réunit sa cour à celle de sa belle-fille. Le roi passa dans le Béarn, qu'il subjugua en six semaines. Il le réunit légalement à la couronne, et établit à Pau un parlement à l'instar des autres. Il fit rendre au clergé les biens dont les calvinistes s'étaient emparés, rétablit dans toutes les villes l'exercice de la religion catholique, qui cinquante ans auparavant v avait été aboli par Jeanne d'Albret, et mit de fortes garnisons dans toutes les places de défense. Le prince de Condé n'accompagna pas le jeune monarque dans cette expédition, parce que le favori lui fit agréer, sous un motif de confiance d'aller plutôt à Paris, où il disait avoir besoin de lui, pour l'opposer à Marie de Médicis, si elle faisait quelque entreprise pendant l'éloignement du roi; et le plaisir de contrarier la mère fit sacrifier à Condé l'avantage de gagner le cœur du fils.

Le retour de Louis XIII à Paris mérite, dêtre remarqué, parce que ce fut peut-être la scule fois que ce prince montra un peu de galanterie. Il arriva le 7 novembre de grand matin, accompagné de cinquante quatre jeunes seigneurs, courant à bride abattue, précédés de quatre mattres de postes qui donnaient du cor: il traversa ainsi la ville, où il n'avait pas été, annoné. Le bruit que fisiasi cette trope leste et gaillarde tira les bourgois de leurs lits; les fenêtres se remplirent de curieux; sitôtqu'ils reconnirent Louis, ce jeune guerrier qui revenait vainqueur de la réhellion, ils firent retentir l'air de vive le roit Le peuple l'accompagna, en foule jusqu'au l'ouvre. La garde, voyant venir cette troupe mélée de cavaliers et de fantassins, qui poussaient des cris confus, s'était mise en défense. A la vue du roi, les barrières s'ouvrent, les gardes joigenent leurs acclamations à celles du peuple. Il traverse rapidement les appartements, va embrasser sa mère; il passe de là ches la jeune reine, à laquelle il cause la mème surprise et le même plaisir. La villa partagea les transports de la cour. Le peu de boutques qui étaient ouvertes furent fermées; les travany cessèreut; il y cut des dauses, des repas, des feux de joie, et ce jour fut peut-être pour Louis XIII le plus agréable de son règne.

Les plaisirs réunirent pendant l'automne et l'hiver ceux que la discorde avait séparés, ou plutôt la discorde particulière régna toujours sous l'extérieur des plaisirs publics, et au milieur même des festins, des spectacles et des fêtes de toute espèce. La jeuue reine dansa des ballets, et le roi, tout grave qu'il était, eut la complaisancé de se rendre acteur dons ces diverissements. Les seigneurs de la cour, tant êçux qui avaient été du même parti, que ceux du parti contraire, se traitérent réciproquement. Ils se virent, se réquentérent avec toutes les apparences de cordialité, et n'en furent pas amis plus sincères.

Entre les traits de courtisans, c'est-à-dire, les mauvais offices eachés sous des dehors obligeants, il faut mettre ça qui arriva à l'évêque de Luçon à l'occasion du chapeau de cardinal qu'on lui avait promis. Il est certain que dans l'affaire d'Angers il rendit des services essentiels au duc de Luynes et au roi (1). Au lieu de reconnaître cette vérité, des ennemis et des envieux l'accusèrent d'avoir bien plutôt songé à ses intérêts qu'à ceux du royaume, et de n'avoir pas même hésité à sacrifier sa maîtresse pour obtenir le chapeau : mais, quel qu'ait été le motif secret de sa conduite, motif sur lequel on ne pourra jamais prononcer sûrement, on peut'assurer que sa conduite elle-même fut sage, conforme aux principes d'une saine politique et avantageuse en même temps à la France qu'elle tranquillisa, et à Marie de Médicis qu'elle satisfit. Tout ce que cette princesse pouvait désirer, c'était de revenir auprès de son fils avec les mêmes honneurs et la même autorité dont elle avait joui autrefois; d'y revenir, non comme forcée et suppliante, mais triomphante et priée. Les mécontents tâchaient de lui persuader que, pour parvenir à ce but, il fallait se faire craindre; ils lui offrirent leurs forces, et tâchèrent de l'attacher si étroitement à eux par des traités ou des démarches extrêmes, qu'elle ne pût plus s'en dégager quand elle le voudrait. Richelieu, au contraire, voulait que Marie se servit de l'appui de ces seigneurs, et de l'ostentation de leur puissance, non pour lutter contre son fils, mais pour s'en faire rechercher. Il y réussit, peutêtre contre le goût de la reine qui, étant fière et vindicative, aurait mieux aimé l'emporter de force. Si donc il ota à cette princesse les moyens de se rendre redoutable, en l'engageant à rester à Angers; si même il la mit hors d'état de se défendre dans cette ville, ou il n'avait, dit-on, fait aucune provision, quoiqu'il en (1) Lumières pour l'histoire de France, p. 80. - Vialart, p. 15:

fut expressement charge, du moins il ini procura les avantages qu'elle soubattait, et termina en un instant une guerre civile qui pouvait devenir dangereuse: service essentiel rendu à la mère, au fils, au favori et à toute la France.

Anssi en parut-on fort reconnaissant : le duc de Luynes rechercha l'alliance du futur cardinal, et le mariage d'un de ses parents avec la nièce de Richelieu en fut le sceau. On prit aussi à tâche de persuader que le roi avait extrêmement à cœur la promotion du prélat an cardinalat. Le ministère dépêcha courrier sur conrrier, et écrivit les lettres les plus pressantes, dont on donnait à l'évêque communication. Le marquis de Cœuvres, ambassadeur de France à Rome, eut ordre de faire de vives instances auprès du pape, et il s'y porta avec zèle. Le souverain pontife dissimula quel, que temps; mais à la fin, fatigué des importunités de l'ambassadeur, il lui déclara qu'on le jonait, et il lui montra des lettres du roi lui-même, qui lui marquait de n'avoir aucun égard aux démarches publiques qu'on ferait en faveur de l'évêque de Lucon; de sorte que cette promotion passa sans que Richelieu y eut part. Il sut ceux qui l'avait desservi : ce n'était pas moins que tous les ministres qui craignaient le crédit que lui donnerait sa nonvelle dignité, surtout Puisieux; le père Arnoulx, confesseur du roi, et le duc de Luynes Ini-même Tont autre que l'évêque de Luçon, assuré comme il l'était de la protection de la reine, aurait pris les choses avec hauteur, et aurait force ces faux amis de lever les obstacles que leur jalousie mettait à son avancement; mais, instruit du manége

de la cour, il tint une conduite plus politique. Il ne murmura ni ne se plaignit. Il affecta de dire que son malheur était une suite de la mauvaise volonté du pape et des envieux qu'il avait à Rome, dont la malice avait prévalu sur les bons offices de ses amis de France. Il en remercia ceux-ci affectueusement, et continua de vivre avec eux comme s'il avait à s'en louer. Par-là il leur ôta la pensée de lui nuire : pratique ordinaire dans les cours, où il est rare qu'on haisse à demi, et qu'on ne s'efforce pas de perdre entièrement ceux qu'on a une fois offenses,

Il paraît que le caractère du duc de Luynes n'était pas de maltraiter coux qui étaient dans le cas de lui nuire, mais plutôt de prévenir les torts qu'ils pourraient avoir à son égard. Bassompierre en eut.un, involontaire à la vérité, mais qui pouvait porter un coup dangereux à la puissance du favori : c'était de plaire an roi (1). Luynes, qui jusqu'alors avait regardé ce jeune courtisan de bon œil, se met tout à coup à le traiter froidement, Bassompierre s'en apercoit; mais sa conscience ne lui reprochant rien à l'égard du fayori, il prend ce changement pour un trait d'humeur, et continue à amuser et à plaire. Comme on vit que cet avertissement indirect ne faisait pas sur le jeune homme l'impression qu'on désirait, l'abbé Ruccelai, le comte de Schomberg et le cardinal de Retz, confidents de Luynes, parlèrent ouvertement à Bassompierre. Ils lui dirent que le favori trouvait mauvais que quelqu'un méprisat son amitié, et parut préten-

<sup>(1)</sup> Bassompierre, tom. II, p. 105. - Mem. Rec., tom. V. p. 228. - Artigni, tom. I, p. 313.

dre se soutenir par soi-même auprès du roi. « La faveur du prince, lui dirent-ils, ne souffre pas de partage : des que vous avez donné de l'ombrage au favori, yous ne pouvez plus rester à la cour. Ainsi choisissez; pourvu que vous soyez éloigné, ambassade, commandement, gouvernement, il n'y a rien à quoi vous ne puissiez élever vos vœux. » Cette proposition étonna Bassompierre, et il la traita d'abord de ridicule; mais, s'étant consulté avec quelques personnes au fait du manége de la cour, après quelques jours de délibération, il se détermina pour l'ambassade, Luynes alors le prévint de politesse, le remercia de sa complaisance, et lui avoua son faible en des termes qui durent plaire à Bassompierre, et lui inspirer pour le favori plus de compassion que de haine. On le sit nommer ambassadeur en Espagne, où il v avait un traité entamé pour les affaires de la Valteline, vallée située au pied des Alpes, dont le défilé ouvrait un passage d'Allemagne en Italie, passage dont les Français et les Espagnols voulaient également s'assurer.

Les affaires d'Allemagne eu énient le motif. L'ambitieux Mathias qui, déponillant successivement l'indolent Rodolphe son fière de tous ses états, avait succédé encore, à sa mort, au titre d'empereur qu'il m'avait pu lui enlever, venait de mouri lui-même en 1619, sans laisser d'enfants. D'accord avec la coud'Espagne, il avait préparé les voies à son riche héritage à l'archidue Ferdinand de Styrie, son cousin germain, petit-fils comme lui de Ferdinand 1; fière de Charles-Quint; et, des l'an 1617, al l'avait fait élire roi de Bohème, sous la clause de conserver le libre exercice de la religion protestante à ceux de ses sujets qui en faisaient profession. Depuis, et sur un territoire dépendant de l'archevêque de Prague, un temple que l'on commençait à y élever excita le zèle du prélat. Il s'opposa à la continuation du travail, comme à une interprétation forcée de la tolérance accordée aux protestants sur leur propres possessions, et ceux-ci s'en plaignirent comme d'une infraction au serment du prince. Excités par le comte de la Tour, ils portent leurs griess au conseil du roi à Prague. La discussion s'y échausse à tel point que l'on passe aux voies de fait, et que trois conseillers du prince sont jetés par les fenêtres. Après un coup si hardi, les protestants se persuadent qu'ils n'ont de salut que dans le sort des armes. Ils nomment trente d'entre eux pour administrer provisoirement l'état, et peu après ils offrent leur couronne à l'électeur palatin Frédéric V, gendre du roi d'Angleterre : il accepta en 1619, dans le temps même que Ferdinand II montait sur le trône impérial. Telle fut l'étincelle qui alluma en Allemagne une guerre de trente ans entre les catholiques et les protestants, et la raison qui faisait désirer à l'empereur et au roi d'Espagne la facilité des communications entre leurs états.

La France, qui avait un vieux ressentiment contre Félecteur palatin, dont les fréquents secours avaient si souveut relevé les affaires des luguenots, abandonna le fils à son malheureux sort. Far une ambassade célèbre, à la tête de laquelle était le comte d'Auvergne, elle engagea même les princes de l'uniori protestante de Hall, et la ligue opposée des princes

catholiques, à laisser le nouvel empereur et l'électeur palatin vider eux-mêmes leur différend. Mais si elle dévia en ce point de la politique qu'elle s'était faite de soutenir en Allemagne le parti protestant contre la maison d'Autriche, elle ne crut pas devoir porter la complaisance jusqu'à se prêter aux vues ambitienses des deux cours à l'égard de la Vatteline. Cependant la négociation sur cet objet, quoique importante, n'était pas alors fort échauffée. Comme le ministère de France, après la paix de Pont-de-Cé, s'était déterminé à faire la guerre aux huguenots, il appréhenda de s'attirer une diversion embarrassante, s'il se brouillait avec les Espagnols : d'un autre côté aussi on ne voulait pas les autoriser par des refus à se fortifier dans ces vallées; c'est pourquei on désirait de les tenir dans l'espérance d'une conclusion, mais sans conclure. La difficulté consistait à donner aux délais un air naturel : or, personne n'y était plus propre qu'un ambassadeur jeune et galant, en apparence beaucoup moins occupé d'affaires que de plaisirs. Ainsi le duc de Luynes trouva moven de rendre son rival utile à l'état sans inquiétude pour lui-même. Des lors, débarrasse do compétiteurs, il accumula sur sa personne les grands emplois et les charges de la couronne, avec une assurance qui fit croire qu'apparemment, en étudiant le caraclère de Louis XIII, il avait découvert qu'il fallait être tout auprès du monarque, si on ne voulait courir le risque de n'être bientôt plus rien. "

Bassompierre était à poine arrivé à Madrid que Philippe III mourut. Il recommença avec les ministres de Philippe IV, frère de la reine de France, les négociations qu'il avait estamées avec conx de son père.

Le ministère espagnels e hâta de satisfaire Louis XIII, et se prêta sans difficulté à un accord pour l'évacuation dels vallée. Bassompierre se défia de cette espéce dempressement. Il crut yvoir le projet de faciliter au 
roi les moyens d'armer contre les réformés de France, ce qui le mettrait-dans l'impossibilité d'assister coux d'Alemagne. Il en avertit le monarque, et lui témoigna quelque appréhension que les Espagnols ne trouassent ousuite des prétextes pour éluder leurs promesses. « Au reste, ajouta-t-li à sa dépêche, je ferai 
mon devoir d'ambassadeur en vous apportant des protes, c'est votes fafaire de les faire observer. »

Malgré l'avis de Bassompierre, et selon la résoluprise après la paix d'Angers, le roi, dès le printemps, tourns ses forces captre les huguenota-lls se plaignaient, depuis la mort de Henri IV, qu'on travaillait perpétuellement à détruire leurs priviléges, et ils se prétondaiente n droit de prendre toutes sortes de mesures pour les défendre (r). Quoiqu'en pleine paix, la France entière était dans un véritable état de guerre : les partisans des deux-religions, souvent mélés dans la méme ville, s'observaient en ennemis; tantot à force ouverte, tantôt par ruse et par adresse, ils travailaient à se supplanter; l'usurpation d'un temple on d'une église; plu victoire out a définité de quelques villageois ameutés, la supprise ou la définité d'une petite forteresse (a) étain telébrées avec deslait.

<sup>(4)</sup> Merc., tom. VII et VIII.

<sup>.(2)</sup> Les habitants de Château-Renard, ville petite en sa circonférence et pourpris, mais grande en sa générosité, sele et fidélité au

et les relations, toujours chargées d'épithètes piquantes, envenimaient la haine que se portaient toujours les deux partis.

Afin de veiller à leurs intérêts, les calvinistes étaient autorisés à avoir à la cour des agents dont le choix était fait dans des assemblées générales convoquées par le gouvernement. En 1619, il en avait été indiqué une à Loudun. Celle-ci rédigea des remon- .. trances sur la dépossession projetée de protestants en Béarn, et sur diverses infractions faites à l'édit de Nantes; elle demanda en outre l'admission de nouyeaux magistrats dans les tribunaux mi-partis qui en

vervice de Dieu et du roi ; ces habitants furent les pressens qui, depuis ces derniers plus qu'incivils mouvements, ont rendu de certaines preuves de leur fidélité martiale et héroique vertu. Ils s'emparèrent à main armée, le 27 mai 1621, à quatre heures après midi, de la forteresse nommée le Castellet, qui dominait leur ville, et où les seigneurs de Chatillon entretenaient, depuis vingt-cinq ans, une garaison calviniste. Les murs en étaient de quatre toises et demie d'épaisseur, y ayant au dedans force chambres, casemates, prisons, cachots, magasins, caves, un puits, fours, moulius à bras, pièces de batterie, fauconneaux, poudre, munitions de toute espèce, et une sortie particulière par dessous terre, pour aller et venir à couvert par toute ladite forteresse, toute terrassee par le dedans.

Ceci est extrait d'une relation, imprimee en 1621, qui m'a éte communiquée par M. de Fougeret, seigneur de Château-Renard, aussi ami des lettres que bienfaisant. On me pardonnera d'avoir conaigné dans les fastes de l'histoire l'exploit de mes paroissiens contre la garnison qui les génait. Ce fait d'ailleurs n'est pes étranger à mon sujet, puisqu'il sert à faire connaître la structure de ces petites forteresses dont toute la France était bérissée : on sait qu'elles contribusient beaucoup plus à entretenie la tyrannie des seigneurs qu'à rendre le royaume puissuot. C'est pourquoi le cardinal de Richelieu les fit presque toutes démanteler ou démolir dans les années qui suivirent la prise de La Rochelle,

avaient dejà reçu, et la prorogation de la jouissance des places de sûreté pour quatre ans : enfin , sous prétexte des dénis ordinaires de justice qu'éprouvaient les réformés, elle arrêta de ne se point dissoudre que l'on n'eût fait droit à sa requête. Blessé de cette affectation injurieuse de défiance et d'indépendance, le roi ordonna la séparation de l'assemblée. Ses membres refusèrent d'obéir. Mornay, tout en les blàmant, essaya de les justifier, et exhorta le roi à les satisfaire. Mais la cour, inflexible, intima de nouveaux ordres de dissolution au commencement de 1620, refusa d'écouter les députés qui lui furent adressés, et fit déclarer, par le parlement, criminels de lèse-majesté ceux qui persisteraient dans la désobéissance. Luynes cependant, appréhendant que la reine ne fortifiat son parti de l'aide des protestants, se radoucit envers eux; et en obtint qu'ils céderaient, moyennant l'assurance qu'il leur fit donner de la part du roi qu'on aurait certainement égard à leurs désirs, et qu'à défaut de les satisfaire sous sept mois, ils auraient de plein droit la faculté de se rassembler de nouveau.

Ce fut sur ces entrefaites que le roi, débarrassé de exécution's on édit sur les biens ecclésastiques de cette province. A cette nouvelle les calvinistes se récrient, et se plaignent de cette mesure comme d'une contravention aux promesses qui venaient de leur être faites, des meneurs indiscrets, entre lesquels était Favas, un de leurs agents généraux, les confirment dans ce sentiment, s'efforcet de leur persuader qui c'est un parti pris de ne tenir aucune des paroles qui leur ont été données; et, à leur instigation; ils se croient autorisés à convoquer pour la fin de l'année une assemblée générale à La Rochelle. La défense qui intervient de passer outre ne fait que les aigrir davantage. En vain la cour leur accorde-t-elle provisoirement quelques légères satisfactions; en vain Mornay, Rohan, Chatillon, Lesdiguières, La Trémouille et autres seigneurs du parti, s'entremettent pour ramener l'assemblée à la modération; un esprit de vertige l'avait saisi, et le 10 mai on vit paraître une déclaration de cette espèce de consistoire qui partageait les sept cents églises que possedait la réformé en France, en huit cercles, et qui réglait en quarantesept articles la levée des deniers, la discipline des troupes, les recrues, le commandement, la subordination , et en général ce qui concernait la paix et la guerre; le tout, disaient-ils, sous l'autorité du roi. Ce inot excepté, tout dans le règlement, quant au pouvoir des chefs, à leur rang et au temps des assemblees, ressemblait au gouvernement de la république des Provinces-Unies.

"Contre une parcille audace, des declarations, des menaces, des injonctions auraient peu servi, si elles nevaient été appuyées par les armes. Louis marcha vers la Saintouge et le Bas-Poitou, d'on il devait rabattre sur La Rochelle. Rohen, tout en désapprouvant son parti, en avait embrassé la défense par zèle de religion, et Lesdiguières, quoiqu'il tint la même croyance, fut destiné à diriger les forces qui tendaient à la détruire. Le roi soumit ces provinces en les parcourant. Il y out cependant quelques siéges meurtriers, tels que celui de Saint-Jean-d'Angely, où fut forcé Soubise, frère du duc de Rôbaña; mais la plupart des villes ouvrirent leurs portes à la première sommation, et La Rochelle ne tarda pas à etre investie par le duc d'Épernon. Ces succès étaient un triomphe bien flatten pour le duc de Luyres, dont la puissance monta à son comble pendant ce voyage, qui fut anssi le terme de sa fortune et de sa vie.

Depuis sept ans la France était sans connétable : il n'y avait eu que des guerres passagères qui semblaient ne pas exiger qu'on donnat un pouvoir si étendu aux généraux qu'on employait. Pour celle-ci, le ministère crut devoir concentrer toute l'autorité dans un scul chef, afin d'être plus sur de la subordination et du secret. Quand on pensa à chercher un connétable, les suffrages se réunirent d'eux - mêmes sur le duc de Lesdiguières, qui avait fait la guerre toute sa vie avec le plus grand succès; mais il était calviniste (1). Louis lui sit parler de conversion': il résista moins, dit-on alors, par attachement à sa religion que pour ne pas désobliger le favori , dont il connaissait les vues secrètes. Il poussa même la complaisance jusqu'à dire au roi qu'il ne pouvait choisir personne qui convîut mieux à la place que le duc de Luynes. Sur ce témoignage, le monarque donna l'épéc de connétable à son favori, qui fit sur-le-champ nommer Lesdiguières maréchal-général des camps et armées du roi; conduite qui peut faire conjecturer que Luynes désira cette première charge de la cou-

<sup>(1)</sup> Vie de Lesdiguières, p. 104.

ronne, moins pour en avoir l'autorité qu'asin qu'un autre n'en eût pas le titre.

Même désir d'une puissance exclusive le détermina sans doute, lorsque du Vair, garde des secaux, mournt y à ne pas souffiri qu'ils passassent en d'autres mains que les siennes. Enfin, pour mettre dans le même cadre tout ce qui peut montrer la facilité du prince et l'empire du favori, Luynes chassa de la cour le père Arnoulx, confesseur du rois, que ce prince aimait et estimait : il le chassa, parce qu'il s'aperçut qu'il donnait à son pénitent des conseils qui n'énient pas concertés avec lui; et il en substitua un autre de son choix, sans que le monarque, qui avait à peine été prévenu, marqualt ni regret de son confesseur, ni dépit des evoir ainsi maitrisé (1).

Avec une pareille influence dans toutes les parties de l'administration, dans l'épée, dans la robe, dans l'intérieur de la cour, il fallait ou réussir toujours, ou s'attendre à voir tomber sur soi tous les traits de la malice et de l'envie, tous les reproches et le blâme des mauvais succès : c'est ce qui arriva au duc de Luynes. Après une suite de victoires, l'armée du roi vint échouer devant Montauban, défeudu par le marquis de la Force, échappé aux massacres de la S'.-Barthélemi. Huit mille hommes y périrent, et parmi eux le duc de Mayenne, héritier de l'attachement que les catholiques avaient porté à son père, et le dernier rejeton de sa branche. Aussitôt ce ne fut qu'un cri contre le connétable : on le taxait d'incapacité dans la guerre; on l'accusait d'être cause des mauyaises réso-(1) Gramont, p. 500. - Bernard, p. 205.

lutions qu'on prenait dans le conseil, de l'indiscipline des troupes, de la déprédat on des finances, de la création des nouveaux impôts, du renouvellement des anciens, de tous les accidents, en un mot, de tons les malheurs, fussent-ils une suite nécessaire du cours ordinaire des choses, tels que les inondations, les frimas et les neiges, qui empêchèrent la prise de Montauban. Pendant ce déchaînement presque général, le duc de Luynes, cet homme, chargé de biens et de dignités, qu'on admirait et qu'on enviait, luttait contre une fièvre dont le chagrin augmenta la malignité, et qui le surprit dans un village du Oncrev. nommé Lonquetil; il n'y résista que quatre jours, et mourut le 15 décembre, âgé à pen près de trentc-deux' ans. On débita pour lors que Louis XIII commençait à s'en dégoûter, et qu'il n'aurait pas tardé à le disgracier. Il est vrai qu'il était au faîte de la roue de fortune, et dans ce degré d'élévation on est ordinairement assez près de tomber. Cependant, malgré quelques traits d'humeur qu'on dit être échappés à ce prince contre son favori, on ne peut pas prononcer qu'il se fut tout à coup privé de ses services. Il est certain qu'il en rendit un essentiel au roi, en abrégeant le gouvernement de Marie de Médicis qui aurait pn devenir fatal an royaume. S'il est vrai qu'il eut quelque part aux cruautés commises contre le maréchal d'Ancre et sa femme, il effaça cette tache par la douceur de son ministère. Il était affable et conciliant, porté à la paix et à la négociation, qu'il traitait habilement. A sa mort, il eut le sort des personnes enviées, dont on ne dit pas de bien lorsqu'on ne peut pas en dire de

mal. Ses frères n'essuyèreut aucuu revers, et restèrent à la cour dans une situation brillante.

Lesdiguières hérita du duc de Luynes l'épée de connétable; elle fut la récompense de sa conversion, et le prix de son changement en rendit la sincérité suspecte. Ce fut la reine-mère qui pressa le roi de remplir cette dignité, dans la crainte que, se voyant sans général, il ne se crût obligé de commander lui-même, et qu'il n'abandonnât les délices de la cour pour les travaux de la guerre (1). Il en aimait les détails, et n'en craignait pas les dangers. Louis, dans les camps, n'était plus cet homme ombrageux et timide qui avait besoin d'un ministre pour fixer ses résolutions, d'un favori pour épancher son cœur; il se montrait capitaine et soldat. De son cabinet, où il venait de pourvoir aux vivres et aux munitions, de régler les marches et le plan des attaques, il passait à la tête de ses troupes, qu'il rendait par sa contenance assurée capables d'affronter les plus grands périls (2). Il développa ses talents avec éclat dans la continuation de la guerre qu'il fit aux calvinistes dans le Poitou, pays coupé et marécageux, où, malgré la faiblesse de sa santé, l'opposition de ses courtisans et la rigueur d'un printemps froid et pluvieux, le jenne monarque, presque toujonts à pied, souvent dans l'eau jusqu'à la ceinture, attaqua Soubise, le battit, le poursuivit et le poussa jusqu'à la mer. Il se croyait en sûreté derrière plusieurs petits bras dont il avait embarrassé les gués; mais dans la même nuit le roi en passa trois sous le

<sup>(1)</sup> Vie de Lesdiguières. — Brienne, rom. I, p. 148.

feu des ennemis, les força de se jeter dans des barques qu'ils avaient préparées à tout hasard, et d'abandonner cette province, leur principale ressource.

Laissant le comte de Soissons devant La Rochelle. et le duc de Guise bloquant le port de cette ville, le roi passa en Languedoc, où il n'éprouva pas plus de résistance qu'en Poitou. C'en était fait des calvinistes en France, si on eut souffert que, partout où ils étaient en force, le roi y portat sa bravoure et son autorité. Les plus grands seigneurs calvinistes s'empressaient de s'accommoder avec la cour. Le marquis de La Force, qui, l'année précédente, avait si vaillamment défendu Montauban, le livra cette année movennant une gratification considérable et le bâton de maréchal de France, et le comte de Châtillon, petit-fils de Coligni, rendit Aigues-Mortes aux mêmes conditions. Le seul duc de Rohan était inaccessible à la séduction; mais il n'en désirait pas moins la paix. Mieux qu'un autre il était à portée de juger des faibles ressources de son parti, où il n'y avait nul concert, et où les secours promis, en hommes et en vivres, manquaient tous les jours. Aussi se prétait-il à toutes les ouvertures qui pouvaient amener la cessation des hostilités. A cet effet il avait eu des conférences avec le duc de Luynes, et depuis sa mort avec le duc de Lesdiguières.

De part et d'autre on était dans les mêmes dispositions. On a déjà observé que la guerre ne s'accommodait pas avec les vues secrètes de la reine-mère; elle n'était pas plus du goût des ministres : ceux-ci, la plupart ecclésiastiques ou gens de robe, tels que les carrlinaux de Retz et de La Rochefoucauld, le chancelier de Silleri et Puisieux, son fils, auxquels l'âge et l'état ne permettaient pas de suivre le roi à l'armée, craignirent qu'étant éloigné d'eux, quelqu'un ne s'emparat de sa confiance et ne les supplantat. Ils redoutaient surtout le prince de Condé, que Marie de Médicis regardait toujours comme son ennemi; c'était lui qui excitait le roi à continuer la guerre (1). On fit entendre à Louis, très-crédule pour les prédictions et très-susceptible de jalousie, que le prince n'agissait que par intérêt : qu'il s'était infatué de certaine prophétie qui annonçait la mort du roi et de son frère comme prochaine, et que c'était pour se trouver armé au moment de l'événement, qu'il désirait de continuer les hostilités. Cet avis fit tant d'impression sur l'esprit du roi, qu'il conclut la paix à Montpellier sans en parler au prince. Celui-ci ne l'apprit, pour ainsi dire, qu'avec le public. Il fut très-piqué de ce défaut de confiance. et le regarda comme un affront qu'il rejeta plus sur la reine-mère que sur le roi. Pour ne pas se trouver avec elle à la cour, il demanda permission de voyager quelque temps, et il alla promener ses chagrins en Italie. Cet accommodement vint bien à propos pour les habitants de La Rochelle, dont la flotte venait d'être hattue par le duc de Guise, et qui, resserrés chaque jour de plus près du côté de la terre, étaient menacés de voir leur canal fermé par une estacade. Il n'apporta d'ailleurs aucun changement à la condition des protestants, et ne fit que confirmer les droits qui leur avaient été acquis par l'édit de Nantes. Seulement il

<sup>(1)</sup> Mem. Rec. , tom. V, p. 404

fut stipulé que, hibres de tenir des assemblées pour les affaires ecclésiastiques, ils ne pourraient se permettre de réunions ayant un objet politique sans permission expresse du monarque.

Les deux reines vincent au-devant du roi jusqu'à Lyon, où ses victoires le conduisirent. Il y eut des frêtes brillantes à l'occasion du marriage de Cabrielle, fille naturelle de Henri IV et de la marquise de Verneuil, avec le marquis de La Valette, second fils cht duc d'Epernon. Cette grâce du roi, en faveur du fils, avaitété précédée d'une autre en faveur du père, qu'il gratifia du gouvernement de Gnienne que la mort de Mayenne avait laissé vacant. Le monarque conronna ses libéralités par un dernier don qu'il fit de mauvaise grâce, celui de la barrette à l'évêque de Luçou, lequel, par les importunités de la reine-mère, avait enfin obtenuy malgré les envieux, d'être promu au cardinalat.

Cette dignité ne lui valut d'abord que de la distinction sans augmentation de crédit. Les instances de la reine pour le faire entrer au conseil durérent plus d'un an; mais enfin elle l'emporta sur les ministres qui s'y poposaient tous. Ils étaient égaux; cependant Charles, marquis de La Vieuville, sans avoir le titre de premier ministre, en prenait l'autorité (1). C'était un homme d'esprit; très-versé dans les affaires, grand travailleur, mais dur et moqueur, deux défauts les plus propres à attirer la haine publique sur un homme en place. Comme il était expéditif, tranchant et complaissent pour le maître, auquel il montrait un dé-

(1) Mem. Rec., tom. V, p. 548 et 607. The calif.

224 vouement exclusif, il captiva aisement, après la mort de Luynes, la confiance d'un jeune prince qui s'effrayait des moindres difficultés dans les affaires, et qui était jaloux qu'on eût pour sa personne un attachement de préférence. Louis fut quelque temps comme une place forte, exposée à l'examen, aux tentatives de plusieurs généraux qui méditent sa conquête : les courtisans épiaient ses faibles, pour s'introduire dans sa faveur; les femmes cherchaient à surprendre son cœur; les deux reines ordonnaient des fêtes, et prétendaient l'enchaîner auprès d'elles par le jeu , la danse et les plaisirs sédentaires; les ministres croyaient le fixer et lui inspirer l'amour du travail, en mettant sous ses yeux le détail des affaires. La Vienville lui conseilla de suivre son goût pour les exercices violents, de monter à cheval, d'aller à la chasse, de tirer des armes, et de former des bureaux, dans lesquels on éplucherait les épines de la discussion : on portait ensuite le résultat au conseil, dont La Vieuville se rendit hientôt le maître par son ton décisif, sa hardiesse à brusquer les opinions des autres ministres, et son opiniatreté à soutenir les siennes. Il réussit aussi à se faire regarder par le roi comme un homme tout à lui, en approuvant ses préventions contre sa mère, et en flattant sa jalousie contre Gaston, son frère, duc d'Orléans.

Ce prince fut confié, dès sa tendre enfance, au sieur de Brèxes, qui joignait à la connaissance des hommes beaucoup de lumières politiques puisées dans ses ambassades, et une probité rare. Nomme gouverneur de Gaston, il s'appliqua à faire germer dans le

cœur de son élève les vertus qu'il pratiquait, et à lui inspirer le goût, des arts et des sciences qu'il cultivait (1). Il réussit au point que ses succès causèrent de l'ombrage au roi : au lieu de lui faire honte d'une pareille faiblesse, il se trouva des gens qui y applaudirent; et conseillèrent à Louis de congédier de Brèves, et de donner à son frère un gouverneur dont les leçons fussent moins propres à lui attirer l'estime et la tendresse de la nation : conseil infâme! mais bien digne des laches adulateurs qui ne sont pas toujours les derniers en rang et en dignité dans les cours. De Brèves se retira comblé de louanges et de présents. On lui substitua le comte de Ludes. Celui-ci était vieux et aimait encore les plaisirs, L'assiduité inséparable d'une pareille place était une trop grande gêne pour lui. Il s'en déchargea sur des subalternes, dont les mauvais exemples et les complaisances criminelles changèrent bientôt les mœnrs de Gäston. Ils en firent non pas un méchant prince, ni un libertin déterminé, son âge et son caractère s'opposaient à ces excès; mais ils corrompirent ses principes, et lui ôtèrent le frein de la honte.

Le comte de Undes mourut assez à propos pour que ses leçons perverses mempiosionassent pas son élève sans ressource. Avec lui disparurent les mauvais instituteurs. Le colonel d'Ornano, qui le remplaça, seu tpuis de peine à réformer les habitudes contractées à une pareille école, qu'il n'en aurait eu à en inspirer d'abord de honnes : il y réassit cependant, mais par un moyen assez dangereux : ce fut d'exciter

(1) Mem. Rec., tom. V, p. 603.

1

l'émulation du prince, en lui faisant entrevoir la succession au trône comme un événement peut-être prochain, puis que le roi était d'une santé faible, et n'avait pas d'enfants. A force d'inspirer à Gaston des idées supérieures à son état actuel, Ornano s'en pénétra lui-même. Il se persuada qu'on ne pouvait refuser à l'héritier présomptif de la couronne la connaissance de la monarchie qu'il gouvernerait sans doute un jour. Sur ce fondement, il engagea le prince à demander l'entrée au conseil. On soupconna dans cette démarche moins d'ambition de la part de Gaston, que de celle de son gouverneur, qui voulait apparemment se rendre important par son élève. Le couseil décida de faire tomber sur lui la punition de la demande inconsidérée du prince : en conséquence, Ornano fut arrêté et renfermé dans le château de Caen.

La Vieuville affecta dans cette affaire beaucoup de complaisance pour le faible du roi, et par conséquent il cuit auprès de Monsieur et dans le public tout l'odieux de l'emprisonnement du colonel. Il fut aussi taxé d'avoir causé, par de faux rapports et des imputations malignes, la disgrace du chancelier de Silleri, et des Pu'sieux, ses enfants, qui venaient d'être pelègués dans leurs terres. Comme il était fier et avantageux, il ne se cacha pas de la supériorité qu'il s'attribuait sur les autres ministres, savoir, le cardinal de La Rochefoucaula, le connétable, d'Aligre, garde des seeaux, et Bullion: mais on renarquait qu'il gardait une conduité plus mesurée à l'égard du cardinal de Richelieu.

Il ne l'avait pas vu sans peine entrer au conseil. quoiqu'il fût lié de longue main avec lui , et qu'il se dit son ami. A la vérité il sauva les apparences, et même assez bien pour qu'on répandit alors qu'il avait lui-même engagé le roi à admettre Richelieu, pour lequel ce prince marquait de Féloignement (1); mais sî La Vieuville contribua à ouvrir la porte du conseil à Richelieu, il est certain qu'il se repentit de s'être donné un pareil collègue, et qu'il montra par la suite qu'il le craignait plus qu'il ne l'aimait. Nonseulement il lui cachait les affaires, et ne lui montrait qu'une demi-confiance, mais encore il s'efforcait de prévenir le crédit que le prélat pouvait obtenir auprès de Louis XIII. « Le cardinal, lui disait-il, étant créature de votre mère, doit lui être entièrement dévoue; et, si vous l'écoutez, attendez - vous à rentrer sous la tutelle dont vous vous flattez d'être délivré (2), »

Mais, en insiguant ces soupeous, Ja Vieuville euit la maladresse de laisser à Richelieu l'occasion de développer sous les yeux du monarque les grands talents qui lui méritèrent pour toujours l'estime de son prince, estime qui fut son plus sur rempart contre 1 s entreprises de ses euvieux, et contre les ombrages du roi lui-même.

Elle naquit et s'accrut tout à coup dans les entretiens que Richelieu eut avec Louis, au sujet de deux affaires importantes dont La Vieuville lui avait laissala direction: savoir, la conduite à tenir avec les Espagnols pour la Valteline, et avec les Anglais pour le

<sup>(1)</sup> Bricane, tom. 1, pag. 174. 4 (2) Avrigny, tom. I, pag. 325.

<sup>(</sup>x) Avrigny, tom, 1, pag, 323

mariage entre Madame Henriette de France, et l'héritier, de la couronne d'Angleterre, qui fut depuis Charles I. A l'occasion de quelques cessions que ees deux nations exigeaient, le cardinal fit voir au roi que son conseil était trop mou, trop craintif, ce qui donnait une supériorité sipgulière aux étrangers. Louis, pour excuser la timidité de son conseil, ne manqua pas de répéter les discours qu'on lui tenait tous les · jours sur la faiblesse de son royaume, et qu'avec des procédés trop fermes il courrait risque de s'attirer des guerres qu'il ne pourrait soutenir. Le prélat détruisit ces objections en faisant connaître au jeune monarque les ressources de la France; son immense population. la bravoure de ses habitants, la fertilité du sol, l'abondance et la variété de ses productions, ses belles forêts, ses carrières, la richesse de ses mines, surtout son vin et son sel, présents de la nature, que les autres nations sont obligées de venir lui demander; ses rivières presque tontes navigables, si commodes pour le commerce intérieur; son heureuse position entre les, deux mers, favorable au commerce extérieur; la force de ses frontières, défendues par des rivières et des montagnes, remparts naturels, ou par des villes qu'un pen d'art pouvait rendre inexpuguables ; enfin, la constitution même de son gouvernement, qui donne à un seul homme le pouvoir de faire mouvoir d'un seul mot et en un instant tous ces ressorts (1).

Louis ne put s'empêcher de marquer sa surprise de ce que son royaume fait pour donner la loi, la recevait

<sup>(1)</sup> Vialart, p. 57. - Journal de Richel., p. 231. - Testament politique.

láchement. Le cardinal lui expliqua les raisons de l'état de décadence où la France se trouvait, et les moyens qu'on pouvait prendre pour la refever. Dès ce moment, il s'établit entre le monarque et le ministre une correspondance d'adées et d'actions qui soutint celui-ci dans la suitie contre tous les efforts domestiques et étrangers; contre la lassitude même de Louis et de Richelieu, qui, dégodtés souvent par le contraste de leurs caractères, et prêts às quitter, furent toujours ramenés l'un à l'autre par la nécessité de s'aider dans l'exécution des plans qu'ils avaient formés.

Si la France ne s'élevait pas au rang supérieur qu'elle aurait dû tenir entre les autres nations, c'était selon Richelieu, parce qu'elle souffrait plusieurs religions dans son sein, parce qu'elle laissait prendre trop d'ascendant aux Espagnols dans son conseil; qu'elle n'avait pas soin d'entretenir un corps de troupes nationales, toujours prêt à marcher, ni de garder en réserve un fonds pour les occasions pressées. Le cardinal fait entendre, dans son Testament politique, que ce fut le roi qui reconnut de lui-même qu'il serait impossible de remédier à ces maux, tant que La Vieuville resterait à la tête des affaires, qu'il traitait trop brusquement, par routine et sans système; outre qu'il était extrêmement hai, et qu'il faisait une grande dissipation des finances, dont il avait procuré l'administration à son beau-père, ces motifs réunis déterminèrent le roi à lui faire dire de se retirer (1). Frappé comme d'un coup de foudre, La Vieuville, au lieu d'o-

<sup>(1)</sup> Testament politique, p. 97.

heir, veut parler à Louis pour se justifier; il va la trouver à Saint-Germain-en-Laie, en est écouté de prablement; et, au moment qu'il se croit réintégée dans la faveur, et vainqueur de ses ennemis, il est arrêté et conduit au château d'Amboise. Le changement qu'il avait fait dans le conseil, en éloignant le chancelieret Puisieux, établit tout d'un coup les choses comme le cardinal pouvait le désirer : il se trouva le seul en état de prendre le gouvernail, il le saisit, et le tint d'une main ferme jusqu'ada fin de sa vie.

Le secret alors commença à se garder dans le conseil, dont les Espagnols savaient 'uparavant toutes les résolutions, tant par les ministres qui leur étaient attachés que par les émissaires qu'ils entretenaient auprès des autres. Le système politique changea entièrement. Au lieu des ruses, des finesses, des délais affectés, que les ambassadeurs de France, dans les autres cours, avaient coutume d'employer, ils curent ordre de parler et d'agir avec fermeté. Celui de Rome, voyant un miuistre nouveau, lorsque le cardinal se rendit maître du conseil, s'imagina lui rendre service en lui écrivant une longue lettre, par laquelle il indiquait le circuit des détours qu'il fallait prendre dans les négociations de cette cour. A ces documents, Richelieu répondit en deux mots: « Le roi ne veut plus être amusé; vous direz au pape qu'on enverra une armée dans la Valteline. » La menace fut suivie de l'effet; et, de crainte que l'ambassadeur, homme qui pouvait avoir des prétentions au cardinalat, ne fut exposé à la séduction, Richelieu mit à sa place le comte de Bétliune,

tr, Aubery, Mem., pag. 58 jusqu'à 134.

qui émit calviniste. En même temps il envoya claes les Grisons, souverains de la Valteline, le marquis de Cœuvyes, avec la qualité de ministre plénipotentiaire, et permission de quitter ce caractère, et de prendre celui de général sitot qu'il avait déterminé les Grisons à reduire les Valtelins tens sujets qui voulaient se soustraire à leur obéissance, et se soumettre au pape.

La politique des Espagnols avait jeté la discorde entre ces peuples auparavant les plus heureux des hommes. Quand les nouvelles religions s'introduisirent chez les Suisses, les Grisons, leurs voisins, quittèrent la romaine, et les Valtelins, vassaux des Grisons, la conservèrent. La diversité de foi et de culte ne causa aucun différend entre les seigneurs et leurs vassaux. Pour lors, les Valtelins laissaient passer indifféremment par leur pays tous ceux qui le demandaient (1). Mais le comte de Fuentes, ce fameux gouverneur de Milan dont on a tant parlé, complant pour rien la liberté du passage s'il n'en devenait le maître, excita entre les Valtelins quelques disputes de religion, dont il les engagea à ne point déférer la connaissance aux tribunaux des Grisons, par la raison qu'ils n'en pouvaient juger, étant hérétiques. Ceux-ci, ne voulant pas laisser perdre leur droit de juridiction, armerent pour le soutenir. Fuentes, sous prétexte de secourir les catholiques, jeta des troupes dans la vallée, et bâtit à l'entrée, et sur le territoire espaguol, une place forte, qu'il appelà de son nom, le fort de Fuentes. Il se borna là du vivant de Henri IV; mais,

<sup>· (1)</sup> Merc., tom. X. - Passim.

après, sa mort, il entretint à l'aide de cette forteresse une division perpétuelle entre les Valtelins et les Grisons; et, quand ceux-ci, après quelque accord, se retiraient, Fuentes les suivait, et bâtissaît de nouveaux forts sur la cime des montagnes pour éloigner, disaitil, de la valtée les ennemis des catholiques. Par cetté conduite adroite de Fuentes et de ses successeurs, S'était accomplie la prédiction de Henri IV, qui disait, voyant les premières entreprises du gouverneur de Milan : « Il veut du même nœud serrer la gorge à l'Italie, et les pieds aux Grisons. » Quand ce prince mourut, il était prêt à réprimer ces invasions. La langueur du gouvernement pendant la régence de sa veuve, ne permit pas de suivre ce projet. Cependant la cour de France ne négligea pas absolument les intérêts, tant des Grisons, dont là souveraineté était attaquée, que des Valtelins, qui ne s'apercevaient pas que, sous prétexte de les proteger, on voulait les asservir. On obtint la destruction, tantôt d'un fort, tautôt d'un autre; mais ce n'était rien faire tant qu'il en resterait un seul entre les mains des Espagnols. La France le sentit, et menaça, Alors, suivant les pressentiments de Bassompierre, les Espagnols imaginèrent un biais qui paraissait suggéré par l'amour de la paix et de la religion : ce fut de remettre les forts en dépôt entre les mains du pape; mais ce n'était que ce qu'ou appelle vulgairement un échappatoire. Il était aisé de prévoir qu'au premier moment commode, les Espagnols, ou rentreraient de gré à gré dans leurs forts, on en chasseraient aisement des troupes mercenaires et peu belliqueuses. Richelieu, devenu maitre. du conseil, demanda donc, non un simple déplét, mais un dessaisissement absolu des forts, et il accompagna sa demande d'une armée qui, sous les-ordres du marquis de Cœuvres, entre brusquement dans la Valleima, poussa in corps de troupes que le pape y àvait sous le commandement du marquis de lagui, et s'empara de presque toutes les places avec tant de rapidité, quon se persuada assez généralement qu'il y avait collusion entre le souverain pontife et les Français.

Mais ce qui se passa à la cour de Françe dut détromper les spectateurs. Le nonce du pape s'y plaignait amérement-de cette brusque expédition d'un prince catholique, conseillés par un cardinal contre le pape lui-même, en faveur des Grisons, peuple hérétique, « Vous devez, disait-il à Richelieu, être bien embarrassé dans le conseil quand il s'agit de delibéres sur la querre. Point du tout, répondit le cardinal : quand fai été fait secrétaire d'état, le pape m'a donné un brel qui me permet de dire et de faire en sartet déconscience tout ce qui est utilea, f'état. Mais s'il s'agissit d'aider les hérétiques d'isait le nonce. Je pense, repartit tranquillement Richelieu, que le brefs'étend jusque-là (†). »

Les Espagnols táchévent alors d'embarrasser le cardual, et de l'obliger à faire une diversion en rallumant la guerre givule en France. Eux qui craisont si haut cource le seconus qu'elle donquit aux Grisons, ne faisajent pas difficulté d'en promettre aux protestants de France, qui se montraient disposés à prève-

(1) Mem. Rec., tom, V, p. 665.

nir les coups dont le ministère les menaçait. Ils se plaignaient qu'on n'avait tenu aucune des conditions de la paix de Montpellier; qu'on avait mis garnison ra ale dans cette ville, contre la teneur expresse du traité: que, loin d'abattre le Fort-Louis, qui gênait le port de La Rochelle, on élevait de nouveaux forts autour de cette ville pour la tenir en bride; qu'on inquiétait leur commerce, qu'on mettait des entraves à leur navigation pour affaiblir leur marine, et qu'on affectait enfin de né respecter aucun de leurs privis. léges. Mais, quelque légitimes que pussent être leurs gricfs, excités par l'Espagne, ils se donnèrent le tort de l'agression. Soubise, soupconnant qu'une flotte qu'on armait dans le port de Blavet, et que l'on disait destinée contre les Tures, n'avait d'autre objet que de bloquer le fort de La Rochelle, sort dece dernier à la tête d'une escadre, entre à l'improviste dans celui de . Blavet, surprend les vaisseaux qu'y commandait le duc de Nevers, les enlève et va s'emparer encore de l'ile de Ré. Au même temps le duc'de Rohan faisait s pulever le Languedoc, D'Epernon fut envoyé contre. Montauban, Thémines contre La Rochelle, et le commandement des flottes combinées de France, de Hollande et d'Angleterre fut confié au due de Montmorenci. Les sempules religieux de ses alliés pensèrent le livrer d'abord à la discrétion des Roclielois. Mieux secondé depuis, il prit sa revanche, s'empara de neuf de leurs vaisscaux et dispersa le reste de leur flotte, pendant que Toiras emportait l'île de Ré qui faisait la súreté de leur port. Les revers accrurent la désunion qui régnait déjà parmi les protestants. Plusieurs parhient de faire des accommodements particuliers.
Dune autre part, Richelieu que menaçait une puissunte cabale, n'etait pas fach dess procurer un calme
intérieur qui pût lui permettre de consolider son pouvoir. Avec ces dispositions mituelles, la paix ne fut's
pas difficile à faire.

Elle fut conclue malgré les instances du nonce du pape, sous la condition que le roi conserverait ses forts autour de La Rochelle, mais que les habitants ne scraient inquiétés ni dans leurs biens ni dans leur commerce. La ruine des protestants semblait alors si facile à achever, que la glameur publique ne désignait & plus Richelieu que sous le nom du Cardinal de La Rochelle et de pontife des protestants : mais, disait-il à cette occasion, il faut que je scandalise encore une fois le monde apparavant. Par ces paroles, il entendait la guerre qu'il continua à faire en faveur des Grisons contre les troupes du souverain pontife, unies . aux Espagnols, et qui fut terminée l'année suivante par le traité de Moncon en Aragon; traité conclu avec hate et secret, suffisamment avantageux à la France, en ce qu'il mit fin, tant bien que mal, et aux difficultés élevées au sujet de la Valteline, et à celles qui avaient produit entre Gênes et le duc de Savoie une guerre à laquelle Louis avait pris part, mais quimécontenta tous ceux qui se promettaient des avantages, soit de l'alliance du roi, soit des embarras que la guerre suscitait à l'Espagne, Enfin, Richelieu ponvait aussi appeler scandale le traîté de ligue offensive ... et défensive qu'il ménageait alors avec les Anglais, à. l'occasion du mariage de la sœur du roi.

On déroba, pour ajusi dire, celui-ci à la maison d'Autriche, ordinairement si heureuse en alliface La considération dont elle jouissait dans l'Europe était si grande, que Jacques I envoya le duc d'Yorek, 'son fils, l'inforturé Charles, rechercher lui-même l'Infante, et soumit dans Madrid l'orgneil anglais à la morgue espagnole.

La religion differente des deux royaumes fut un obstacle que les négociateurs ne purent surmonter. On fut plus accommodaut en France : le mariage se conclut, non sans une multitude d'incidents peu importants en eux-mêmes, mais qui furent cependant le germe des brouilleries de la cour de France pendant tout le règne de Louis XIII.

Pour saisir la cause de ces brouilleries, dont la fin fut presque toujours tragique, il faut se figurer une cour où chacun était dans l'usage, on se prétendait endroit, de se mêler des affaires d'état, de savoir ce qui'. se passait au conseil, d'interroger les ministres, deraisonner sur leurs démarches, de les blâmer, d'opposer à leurs résolutions des obstacles , tantôt cachés . tantôt découverts d'entretenir commerce avec les étrangers, et, sous prétexte de la liberté française, de faire du gouvernement la matière des conversations et l'amusement des cercles. Qu'on se représente ensuite un ministre grave, qui connaît la nécessité du secret, et le besoin de conserver dans la discussion . des intérêts des princes un sérieux qui leur donne un air anguste, un ministre qui a éprouvé le danger des liaisons trop étroites entre les courtisans, et des relations avec l'étranger : si on le voit disposé à rompre

ces anciens usages, d'où nuissent l'insubordination et le désordre, il est certain qu'étomnés de ces innovations, les vieux murmureront, les seunes plaisanteront, les femmes, se voyant privées des confidences qui les rendaient importantes se fâcheront et, si foir peut se douter que le monarque n a pas assez de fermeté pour résister à l'importantié, on le faitquera de sollicitations, de plaintes, de rapports, on se communiquera ses chagrius, on formera des cabales qui forceront l'autorité de sarimer et de punir i triste nécessité qui, sous ce règne, fit plus d'une fois dégénérer la tustice en crounté!

Le mariage de Madame fut non-seulement une affaire d'état, mais une nouvelle de cour : chaque incident qui s'y présentait, remuait une infinité de personnes. Les semmes voulaient donner leur avis, et montraient une curiosité que le ministre ne jugeait pas à propos de satisfaire. Elles n'étaieht pas accoutumées à cette réserve, et la trouvaient fort étrange, co qui leur donna du dépit contre le cardinal. Ce, dépit redoubla quand le duc de Buckingham, favori du jeune-prince anglais, qui succédait en ce moment à son père, vint en France épouser la princesse an nom de son maître. « Il était, dit madame de Motteville, bien fait et beau de visage : il avait l'âme grande, était magnifique et libéral. Favori d'un grand roi, il avait à sa disposition tous ses trésors à dépenser, et toutes les pierreries de la couronne d'Angleterre pour se parer (1). » Buckingham amena avec lui la plus

<sup>(1)</sup> Motteville, tom. II, p. 16. - Brienne, tom. I, pag. 214. - Smit-Germain, pag. 40.

belle jeunesse des trois royaumes. Les Français peu jaloux, les Françaises nées galantes virent avec un égal transport arriver cet essaim folatre et brillant. Bientôt tous ces cœurs furent d'intelligence des plaisirs formèrent des liaisons que Richelieu ne vit pas saus ombrage. L'air suffisant de Buckingham l'avait déjà choqué. L'amour qu'il affecta ensuite pour Anne d'Autriche, et qu'il fit éclater follement, acheva d'indisposer contre lui le ministre, et les gens les plus sensés de la cour. En effet, non-seulement Buckingham se présenta en homme qui veut plaire, mais il parla et accompagna sa déclaration des imprudences ordinaires à la passion. Tout le monde, le roi luimême s'en apercut, et il en concut des soupcons contre sa jeune épouse; Richelieu, pour complaire à son maître, et aussi pour satisfaire à son aversion personnelle, donna des mortifications à l'ambassadeur. Celui-cr, par ses plaintes, souleva contre le cardinal toute cette jeunesse, fachée d'être traversée dans ses amusements; on publia que le prélat n'était si délicat sur l'honneur des dames que parce qu'il était luimême amoureux de la reine ou de la veuve du connétable de Luynes, devenue duchesse de Chevreuse, On le regarda comme le tyran des sociétés, le pertur-. hateur des plaisies; deux travers peut - être les plus odieux qu'on pnisse donner entre jeunes courtisans. La haine qui en résulta ne s'exhala pas en vains discours : elle resta dans les cœurs, et douna plus d'activité à l'exécution des projets que l'ambition forma contre la fortune du cardinal.

La première occasion dans laquelle éclatèrent ces

passions de haine et d'ambition réunies, fut encore un mariage. On doit se rappeler quelle était la jalousie du roi contre son frère. Ornane, comme on l'a vu. l'augmenta encore, en excitant Monsieur à demander l'entrée au conseil, dans l'espérance d'y avoir place lui-même. L'ambition du colonel fut suspendue par la prison, mais non pas réprimée. Le cardinal u cut pas plutôt en main l'autorité que, pour plaire à Gaston, il lui fit rendre Ornano, non en qualité de gouverneur, l'age du prince n'admettait plus ce titre. mais en qualité de chef de sa maison. A peine le colonel fut-il revenu auprès de Gaston, que les sollicitations du prince, pour être admis à la connaissance de l'administration, recommencerent, On sentit d'où partaient ces instances; et le cardinal opina dans le conseil à donner au colonel le bâton de maréchal de France, comme une dernière grâce qui devait pour toujours mettre un frein à ses prétentions (1). A cette occasion, Vialart, évêque d'Avranches, historien du cardinal, et son contemporain, remarque une chose qui peut servir à expliquer la conduite de Richelieu en d'autres circonstances : c'est qu'à l'égard des seigueurs à qui leur naissance ou leur mérite pouvait permettre des prétentions, il avait pour système de leur accorder au delà même de leurs droits et de leurs espérances; mais aussi, une fois comblés, s'ils ne se contentaient pas, si, au lieu de reconnaître ses ser-

<sup>(1)</sup> Mem. Rec., vol. VI, — Vialart, p. 155. — Mém. d'Orléanis, p. 48. — Sully, tom. II, p. 293. — Test. polit., tom. I, pag. 10. — Bassomp., tom. III, p. 22. — Gramont, p. 658. — Artigay, tom. I; p. 406. — Brienne, tem. I, p. 258.

L'infortuné comte de Chalais, maître de la garderobe, éprouva le premter cette rigueur inexerable. Petit-fils du maréchal de Montluc, issu de l'illustre et ancienne maison de Talleyrand-Périgord, à la fleur de son âge, jouissant de la faveur du roi et d'une belle charge à la cour, il aurait pu se faire un sort digne d'envie, si, ami trop ardeut et aman't trop tendre, il ne se fût passionné pour des projets bizarres, dont la réussite ne pouvait lui procurer aucun avantage personnel. L'intrigue qui conduisit Chalais sur l'échafaud ressemble à ces événements de famille, dans lesquels se mêlent les voisins; les étrangers et jusqu'aux valets (1). Par malice, par curiosité ou par un zèle inconsidéré, ils examinent les démarches et les jugent mal, recueillent les propos, et les rapportent altérés ou chargés; ils font par là d'une bagatelle une affaire inportante qui expose la fortune, l'honneur, et quelquefois la vie des personnes compromises. Ainsi, dans cette malheureuse aventure, à côté des premiers de l'état, on vit figurer des gens obscurs, de condition servile, des duellistes, des femmes affichées, et une multitude d'intrigants qui furent éleignés avec mépris pendant qu'une tête illustre payait pour toutes les autres.

La reine-mère voulait marier Gaston, son fils, à mademoiselle de Montpensier, la plus belle et la plus riche personne de la cour. Le prince, trop jeune pour sentir l'utilité d'un établissement, en était même dé-

<sup>(1)</sup> Mem. de Rochefort, p. 555

tourné par la plupart de ses courtisans, qui se flat taient de le conduire plus à leur gré dans la dissipation d'une vie libre, que quand il serait dans les chaines d'une femme aimable. Louis XIII anrait aussi voulu pouvoir éloigner cet hymen : l'idée de voir une postérité à son frère, pendant qu'il n'en avait pas, le faisait. sécher de jalousie, et on lui en vit quelque sois verser des larmes. Par la crainte d'être moins considérée lorsque son beau-frère aurait des enfants, la jeune reine tachait d'empêcher ce mariage. Elle avait pour surintendante de sa maison, Marie de Rohan-Montbazon, veuve du connétable de Luynes, remariée au duc de Chevreuse, frère du duc de Guise, et qui, presque aussi jeune qu'Anne d'Autriche, vive, passionnée pour les plaisirs, passionnée pour la domination, était plus capable de conseiller selon son goût et ses intérêts que selon la raison. La reine-mère lui faisait quelquefois sur ces objets des reproches qu'elle sousirait impaticmment; et ne fut-ce que pour mortifier cette princesse, et avec elle toutes les femmes de la vieille cour qui critiquaient la jeune, elle confirma sa maîtresse dans l'intention de faire manquer ce mariage. Elle eut soin de faire à cet égard la leçon à toutes les subalternes de sa dépendance qui ne parlaient d'autre chose à la reine jour et nuit : il y en eut même qui eurent la hardiesse de lui dire qu'elle avait intérêt à faire rester Monsieur libre, parce que, si le roi, dont la santé était très-faible, venait à mourir sans enfants, elle pourrait épouser son beau-frère. Enfin, Ornano et quelques personnes honnêtes de la cour de Gaston désiraient que ses mœurs fussent garanties par le mariage; máis le maréchal souluitait que ce fiút avec une princèse étrangère dont l'alliance eût pu faire espérer des secours de troupes et d'argent, en cas de hesoin. A ces obstacles se joignaient la prétention de la éomtesse de Soissons, qui voulté mademoiselle de Moutpensier pour son fils, et bien des dépits secrets, des jalousies de famille qui rendaient les plus indifférents attentile à l'issue de cette affaire.

. Tel était l'état de la cour lorsque le maréchal d'Ornano fut arrêté une seconde fois à Fontainebleau. le 4 mai. Son crime, comme la première, était de suggérer toujours à Monsieur de nouvelles demandes pour qu'à la fin on lui accordat l'entrée au conseil : on l'accusa aussi d'inspirer au prince de l'éloignement pour son mariage avec mademoiselle de Montpensier (1). Ce coup d'autorité excita une prodigieuse fermentation dans les esprits déjà échaussés. Gaston pleura, fit de grandes menaces, alla porter ses plaintes a son frère, qui l'écouta tranquillement, le caressa et calma par des promesses son premier emportement; mais les courtisans parurent prendre beaucoup plus à cœur que lui l'affront fait à l'héritier de la couronne; et la première résolution que prirent les amis du maréchal fut de travailler à perdre Richelieu, comme l'auteur du malheur d'Ornano, et le seul intéressé à le perpétuer.

Quant au cardinal, pendant que sa fortune et son crédit excitaient tant d'envie, il n'était point sans alarmes pour l'une et pour l'autre, et même pour sa vie. A l'égard de sa fortune, il se plaignait au nonce (1) Mooglat, tom. 1, p. 55.

Spada, qui paraît être entré bien avant dans sa confiance, que la récompense de ses travaux n'avait été jusqu'alors qu'une petite abbaye; et qu'accable 'de dettes, s'il venait à quitter le ministère en cet état, il serait obligé de se cacher pour se soustraire à la poursuite de ses créanciers : « Mou crédit, disait-il, n'est pas mieux établi : placé entre la reine-mère et son fils, tous deux diamétralement opposés sur l'article du mariage de Monsieur, j'ai toutes les peines imaginables à diminuer la répugnance de l'un, et à modérer l'empressement de l'autre. Il s'en est peu fallu que dans cet embarras je n'aie perdu les bonnes graces de tous les denx (1). » Le rôi surtout, au moindre penchant qu'il apercevait dans le prélat pour les sentiments de sa mère, s'imaginait qu'elle avait la préférence dans son esprit. Il en concevait de l'ombrage; et, dans un de ses moments de soupçons, conseillé par quelques jennes favoris, il fut prêt à reléguer le cardinal à Rome.

A l'égard du danger de la vie, il est certain qu'il en cournt alors un très-pressant. On avait persuadé à Monsieur que gétait Richelieu qui l'empéchait d'avoir un libre accès auprès de son fière, et d'en obtenir les graces qu'il désiraits que, si le cardinal n'y était plus, Gaston deviendrait tout-puissant par l'ascendant qu'il prendrait sur le roi; qu'il fallait donc en défaire, et que Louis, fatigué de la tyraunie du prélat, ne serait pas faché qu'on l'en ent débarrassé, ets apaiserait aisément. Dans cette supposition, une trouje de jeunes gens forme le complot d'aller assas(1) Mêm. Rec., vem. VI, p. 147000.

,

siner le cardinal à Limours, maison de campagne peu éloignée de Fontainebleau, où il se retirait quelquefois. Chalais devait porter le premier coup, et fuir en Hollande jusqu'à ce qu'on eut-obtenu du roi son pardon. Pressé peut-être de quelques remords, il dit son secret au commandeur de Valencé; Celui-ci lui en fit honte, et lui rendit le service d'en avertir le cardinal, comme de la part de Chalais. Sous prétexte de vouloir diner à Limours, dit-il au prélat, Monsieur enverra ses officiers, qui s'empareront de la maison; quand il sera arrivé lui-même, on élèvera une querelle dont on profitera pour consommer l'entreprise. Richelieu cut peine à croire ce projet; mais il n'en douta plus quand il vit arriver dès le matin l'espèce de garnison annoncée. Aussitôt le cardinal monte en carrosse, court à Fontainebleau où était Gaston, pénetre jusqu'à lui, se présente hardiment, et lui dit que, dans le dessein où était son altesse royale de prendre un divertissement dans sa maison, il aurait cté flatté qu'elle lui cut accorde la satisfaction d'enfaire les honneurs, mais que, puisqu'elle veut y être libre, il la lui cède. Ce peu de paroles prononcées, le cardinal n'attend pas la réponse, salue, se retire et laisse Monsieur et ses complices bien confus.

Effrayé d'une si noire entreprise, Richelieu thela den approfondir les moits. Il, interrogra plusieurs personnes; chercha des indices dans la famille de Chalais, avec laquelle il entretenait des liaisons d'amitié, et le questionna lui-même. Il obtint plus d'excues que d'aveux, assez cependant de cay. et pour arracher du coupable des paroles de repentir, et être

en droit de lui prédire un sort funeste s'il se mêlait dayantage d'intrigues : vaines menaces pour un jeune homme également enthousiaste d'amour et d'amitié. Il aimait madame de Clievreuse; celle-ci détestait le cardinal, qui par jalousle, dit-on, avait traversé ses liaisons avec le duc de Buckingham; elle témoigna à ce jeune homme assez de complaisance pour lui inspirer sa haine, et l'engager dans sa vengeance contre son iyran. Chalais se portait aussi pour ami sans reserve du chevalier de Vendôme, grand - prieur de France, qui l'avait gagné en s'offrant à lui pour second dans une querelle. Or le grand prieur professait une inimitie publique contre Richelieu, qu'il accusait de détourner les graces que le roi voulait verser dans sa maison. Il avait engagé dans son mécoutentement le duc de Vendôme son frère, gouverneur de Bretagne, fils naturel, comme lui, de Henri IV, et il soufflait sa haine à tout ce qui l'approchait. Ce fut en effet la passion seule qui enfanta la conspiration dont il s'agit. On y voit à la vérité paraître un agent d'Angleterre et un abbé Scaglia, ambassadeur de Savoie; mais il faut les regarder moins comme des représentants politiques que comme des ministres de haine : le premier, instrument de l'animosité de Buckingham; le second, caractère altier, ennemi personnel de Richelieu, et qui se vantait d'être le seul Mardochée qui ne fléchissait pas le genou devant ce superbe Aman.

Voyant une ligue si formidable, à la tête de laquelle était le frère du roi et une partie de la famille royale, le cardinal prit ou fit semblant de prondre le d'goût des affaires : il se retirà à Limours, et de là il envoya supplier le roi de le décharger du ministère. Richelieu avait eu soin auguravant d'approadre à la mère et au fils ce qu'il savait de cette affaire, et il se doutait qu'ils se trouveraient bien embarrassé à dècrouiller seuls ce chaos : sussi lui prolonièrent-ils de revenir; et sans doute il profita du besoin qu'on avait de consecurs pour faire ses conditions, et régler la conduite à tenir dans la suite.

En consequence le roi anuonce le dessein d'aller passer l'été à Blois. Sous ombre de confiance, mais en effet pour éloigner le comte de Soissons de ses complices, il le crée chef du conseil qui devait rester à Paris. Le grand-prieur suit la cour, flatté de l'espérance qu'on lui donne qu'après quelques arrangements il aura l'amirauté qu'il desirait. Tont habile qu'il était, il se laisse si bien persuader, qu'il conseille au duc son frère de quitter la Bretagne, et de venir à Blois où le roi désirait le voir. Comme le duc' montrait quelque défiance, Louis répondit au grandprieur, qui lui faisait part des craintes de son frère ; « Je vous donne ma parole qu'il pent venir me trouver, et qu'il n'aura non plus de mal que vous » Sur cette parole le duc arrive, et en effet, le sort des deux frères devint égal, car ils furent arrêtés tous deux les premier juin, et conduits au château d'Amboise. Après quelques jours employes à chercher auprès

Après quelques jours employés à chercher auprèsdes prisonniers des lumières qu'ils ne donnéreut pas, le roi partit pour la Bretagne, sous le prétexte que la captivité du gouverneur pouvait y tauser des monvements; mais c'était plutôt dans le dessein d'éloignérde la capitale Monsieur et ses adhérents, afiu qu'étant à l'extrémité du royaume investi de troupes, sans facilité pour ses relations, il fût contraint de se plier à ce qu'on exigerait de lui : mais sans violence Richelieu en vint à bout par la persuasion.

. L'Au commencement de la prison d'Ornano, Gaston montra beaucoup d'ardeur pour sa liberté. Il se chargea lui-même des démarches et des instances. Ce zèle se ralentit insensiblement; et, quand le cardinal s'apercut que le prince commençait à prendre cette affaire moins à cœur, il lui fit insinuer qu'il devait s'en décharger sur quelque personne de confiance avec qui on traiterait, Cet expédient plut au parti et on indiqua le président Le Coigneux, à qui Gaston remit la conduite de cette négociation. A peine est-il choisi, que des gens dans la confidence du cardinal font entendre au président qu'il peut rendre un grand service à l'état, en inspirant à Monsieur plus de soumission aux volontés de son frère. Par ce moyen, d'un homme établi pour soutenir les intérêts d'Ornano que Monsieur lui remettait en main, le cardinal fit un instigateur de ses propres résolutions; et cette espèce de trahison, que Gaston découvrit et dont il se plaignit toujours, fut cependant toujonrs, dans la suite, employée contre lui avec succès. Dans les conférences que le ministre eut avec le président, il insista principalement sur la docilité de Monsieur, et lui laissa entrevoir qu'elle disposerait le roi en faveur du prisonnier. Le Coigneux fit passer à Gaston ces promesses avec les insinuations capables de leur donner du poids; de sorte que Richelieu était à peu

près sur de ses opérations quand la cour arriva à Nantes les premiers jours de juillet.

On y vit avec étonnement joindre les fêtes de l'hymen au lugubre appareil d'un jugement criminel. Roger de Grammont (1), comte de Louvigni, confident jusqu'alors de Chalais, brouillé en ce moment. avec lui par suite d'intrigues amourcuses, et menacé de manyais traitements par quelques personnages influents de la cabale, s'imagine n'avoir d'autres moyens pour s'y soustraire, que de se mettre sous la protection du cardinal; et lui raconte tout ce qu'il savait des projets vrais ou faux du maître de la garde-robe. Il avait impliqué dans sa déposition beaucoup de personnes des premières de la cour; mais le seul Chalais fut artêté (a) Louis XIII, de la plus grande amitié pour ce favori, était passé, comme il lui arrivaplusieurs fois dans sa viet à la plus forte haine. On luiavait persuadé que Chalais le détestait; que dans l'exercice de sa charge îl ne pouvait s'empêcher de laisser échapper des gestes méprisants, et que, dans le plan de la conjuration qui devait le faire déclarer inhabile au mariage et faire passer son trône et safemme à Monsieur, Chalais s'était réservé le sein de s'assurer de sa personne. La légèreté de ses propos,

<sup>(1)</sup> Il citat frère cadet à Antoine III, due de Grammont, devenu magelul de Frince; t'un des plus sindables segueurs de la coinseqlante de Leuis XIV, et frère consequiu du contre de Grammont, Philibrit, également célebre pour son esprit, et le héros asses scaudaleux de Mémoires du camte d'Humilton, dont il avait épouse la soire.

<sup>(2)</sup> Montglat, tom. 1, pag. 36. — Motteville, tom. 1, pag. 29. — Observations de Bassompierre sur Dupleix, pag. 452.

la témérité de ses desseins, et des railleries indécentes sur le roi trouvées dans des lettres qu'il écrivait à la duchesse de Chevreuse, et qui furent saisies, donnèrent du poids à ces imputations. On l'accusait encore d'avoir engagé Gaston à des éclats qui auraient pudevenir très-préjudiciables à la paix du royaume, comme de quitter la cour, de se retirer à La Rochelle, et de soulever les huguenots; d'avoir tramé une intrigue pour lui procurer une retraite à Metz, et une autre pour lui faire livrer la Bastille; d'avoir conseillé au duc de Montmorenci de se laisser battre par les Rochelois; enfin de s'être appliqué sans relâche à nuire au cardinal, et d'avoir armé contre lui une cabale des personnes les plus distinguées de la cour, Le ministre employa dans cette affaire l'effrayant procédé dont il ne fut pas l'inventeur, mais dont il se servit plus qu'aucun autre, de faire instruite le procès de Chalais par une commission. Elle fut composée de conseillers d'état, de maîtres des requêtes, de conseillers au parlement de Bretagne, présidés par Michel de Marillac, garde des sceaux. Les amis du cardinal repondirent qu'il avait pris ce biais pour ménager l'honneur des familles, et afin que les noms des accusés ne restassent pas notés dans les greffes d'un tribunal ordinaire; mais le public crut qu'il n'avait pris cette voie que pour être vengé plus promptement et plus sûrement.

Les procédures furent précédées par une démarche bien singulière de la part du cardinal. Il alla dans la prison, et interrogea lui-même Chalais. On ne sait ce qui se passa dans cêtte entrevue. Les écrits pui-

blics en faveur du prisonnier portent que Richelieu lui promit sa grâce, s'il convenait des griefs dont on l'accusait, et que dans cette espérance il avoua des choses fausses, qu'il rétracta sur l'échafaud. Les partisans du cardinal disent, au contraire, que ce fut par pitié qu'il se chargea de tirer la vérité de ce jenne homme qu'il aimait; qu'il aurait obtenn sa grâce si ses aveux avaient été sans réserve, et qu'il ne fut puni que parce qu'il dissimula, dans cette espèce de confession, des faits dont on trouva des preuves.

A la première nouvelle de l'emprisonnement de Chalais, Monsieur avait voulu fuir. Le Coigneux, inspiré par le ministre, le retint. Le jeune prince alla solliciter la grace du prisonnier avec tonte l'ardeur de son âge : il pria, conjura, menaça. « Mais avec trois conserves, dit le ministre au nonce Spada, et deux prunes de Gênes, je chassai toute l'amertume de son cœur. » Au reste, Richelien était éloquent, et l'on concoit quelle impression devait faire sur un adolescent le discours d'un homme grave qui, armé de l'autorité, lui représentait ses dévoirs les plus sacrés, et l'attachement qu'il devait à sa mère, à son frère, à son roi; qui lui remontrait ce qu'il avait risqué en s'associant à des rebelles, en se rendant leur protecteur et leur chef, et ce que le roi était en droit et en pouvoir de faire, comme de le priver de ses bonnes graces, lui retirer ses biens, le réduire à l'état de particulier, et l'enfermer même, s'il ne consultait pas plus son amitié que sa justice. Au lieu de ce traitement trop mérité on lui offrait une épouse jeuné etbelle, avec trois cent mille écus de rente, un apanage

de plus d'un million et tous les houneurs dus à sa naissance, Il n'en fallait pas tant : après quelques combats, dans lesquels, disait Gaston, je me suis dèfendu comme un lion, il succomba; les protégés furent abandonnés, et le 5 août il épousa mademoiselle de Montpenier.

Ornano à Vincennes, et Chalais à Nantes, apprirent ce mariage par le bruit du canon qui retentit sur leurs têtes. Le maréchal s'écria douloureusement : O cardinal, que tu as de pouvoir (1)! Chalais ne dit mot, et attendait tristement le sort que cet événement lui annoncait; il y était déjà préparé par le traitement qu'il éprouvait depuis le premier du mois; on l'avait mis au cachot. C'est de là qu'il fut amené le 11 devant les commissaires. On ne sait ce qu'ils lui demanderent, s'il y eut des témoins, et s'ils furent confrontés; car il ne reste aucun détail de cet étrange procès, dant les pièces ont été enlevées et soustraites. à la connaissance du public. Les uns disent qu'il prononca sur l'échafaud ces paroles : « Ce n'est pas là ce qu'on m'avait promis : mandit cardinal, tu m'as trompé! » D'autres assurent qu'il dit expressément : « Cé n'est pas sur l'espérance qu'on m'a donnée de ma grâce que j'ai avoné, mais parce que la conviction était entière. » Dans ce chaos de contradictions, tout ce qu'on peut apercevoir de certain, c'est que, si Chalais, fut condamné justement, il le fut très-illegalement. Sa sentence, rendue le 19, fut exécutée le même jour. Les efforts de ses amis pour différer sa mort, dans l'espérance d'obtenir sa grace, ne firent

<sup>(1)</sup> Mem. d Aubery, tom. 1; p. 283. 20 1000 1000

que prolonger son suppliee : ils avaient fait cacher l'exécuteur; mais on prit un criminel inexpert dans ce métier, qui donná frente-cinq coups avant de pouvoir séparer la tête du côrps.

Des complices, les uns quittèrent la cour, les autres furent exilés en différents endroits. Le comte de Soissons, qui s'était déjà sauvé sur la frontière, où il attendait l'événement, obtint permission de voyager hors du royanme. Madame de Chevreuse eut ordre de se retirer dans sa maison de Dampierre en Lorraine; et on crut remarquer, dans la peine que le cardinal lui fit infliger, l'indulgence de quelqu'un qui punit ce qu'il aime. La jeune reine, pour avoir été seulement impliquée dans les délations; essuya une mortification sensible. Louis XIII la fit comparaître en plein conseil, et lui reprocha avec un sourire amer qu'elle avait voulu avoir un autre mari. Je n'aurais pas assez qaqné au changé, répondit-elle dédaignensement, Mais elle plenra abondamment, et conserva" une violente rancune contre le cardinal, qu'elle supposa lui avoir attiré cette scène désagréable.

Quant aux pissonniers, Ornano mourut à Viuceimes, en septembre, presque subitement. On sourcoma l'emploi di poisou, mais le rapport des médecins constata le contraire. Le maréchal protesta, en recevant les accrements, que jamaje il navait rien tenté contre la personne du roi, ni le bieu de l'état; mais que s'oyant le cardinal s'emparer de l'autorité, il avait taèble d'en tirer, une geitte part pour Monsieur. L'éduc de Vendôme fit tous les aveux qu'on lui preservivi, et sortit de prison, mais dépouillé de ses

gouvernements, et avec une modique pension, qui ne lui donnait que le moyen de voyager obscurément. Le grand-prieur, son frère, mourut dans les fers, n'ayant jamais voulu rien avouer de ce qu'on exigeait; protestant au contraire, devant le saint sacrement, qu'il n'était aucunement coupable, à moins que ce ne fut un crime d'avoir travaille à dissuader Monsieur d'épouser mademoiselle de Montpensier. On porta aux cours d'Angleterre et de Savoie des plaintes contre les ambassadeurs, qui s'étaient mêlés de cette affaire : la première n'en fit pas grand cas; et peut-être cette négligence affectée attira-t-elle à ce" royaume les troubles que Richelieu est soupconné d'yavoir fomentés. La cour de Turin, après avoir inutilement tenté de défendre l'abbé de Scaglia, eut la complaisance de le rappeler. On compte entre les disgraciés le duc de La Valette, le prince de Marsillac, le commandeur de Jars, beaucoup de seigneurs, jusqu'à Baradas, le favori du roi.

Il était né en Bourgogue, gentilhomme, et fui d'abord page de la petite écurie. On ne sait comment Baradas vint à bout de plaire à Louis XIII; mais il y réussit tellement que ce prince ne pouvait se passer de lui : il était même jaloux des politesses qu'on pouvait faire à son favori, et voulait qu'il n'acceptarien d'autres personnes que de lui (1). En six mois il le fit premier écuyer, premier gentilhomme de la chambre; cențatime de Saint-Germain, et l'eitensai

<sup>(1)</sup> Mém. de Duplessis, p. 205. — Menagiana, tom. I, p. 254. — Gramont, p. 680. — Monglat, tom. I, p. 30 et 105. — Mém de l'abbé Arnauld, Bassompiere, tom. II, p. 207.

de roi en Champagne. En moins de temps encore on lui ôta tout, et des débris de sa grandeur à peine lui resta-t-il de quoi payer ses dettes : de sorte que, pour signifier une grande fortune, dissipée aussi promptement qu'acquise, on disait en proverbe, fortune de Baradas. Il était peu souple, peu complaisant, et montrait trop ouvertement son dégoût pour la vie molle de la cour, surtout pour les amusements puérils de Louis XIII. On dit aussi qu'il était fier et peu endurant, et qu'il eut un jour la hardiesse de faire un appel au marquis de Souvré en présence du roi, ce qui occasiona sa disgrace; mais la véritable cause, c'est que, voyant la répugnance du monarque à souffrir le mariage de son frère, en bon courtisan il conseilla à son maître de ne le pas permettre : par là il se trouva lié avec la cabale contraire à Richelieu, quoiqu'il fût ennemi personnel de Chalais, son rival de faveur. Louis XIII fut quelque temps sans révêler au cardinal la conduite de son favori; mais enfin, dans un moment d'humeur, ce secret lui échappa; et le ministre, qui n'avait pas pu plier ce jeune homme à dépendre de lui, et qui voyait dans son caractère altier un éloignement invincible pour la soumission, le fit congédier. Baradas s'étant présenté quelques années après à Louis XIII qui passait par sa province, le monarque le recut bien, et lui permit de le suivre; mais, sur quelques signes d'humeur du cardinal, il ne voulut pas courir les risques que cet avis indirect lui faisait pressentir; il disparut de la cour, et alla chercher du service chez l'étranger, où sa valeur seule,

sans considération de ce qu'il avait été, l'éleva aux grades militaires.

Pour une faute moins directe contre Richelieu que celle de Baradas, le chancelier d'Aligre perdit les sceaux. Au moment de l'emprisonnement d'Ornano, il fut rencontré par Gaston, qui lui demanda vivement pourquoi on arrétait le maréchal : il répondit avec timidité, en s'excusant, qu'il n'avait pas praticipé à cette résolution. Richelieu, instruit de ce propos, dit : « Quand on a l'honneur d'être admis au conseil du roi; on doit en soutenir les décisions avec intrépidité, quand même on aurait une opinion difscrente; et il sit ôter les sceaux à d'Aligre (1). On sit au même temps une grande réforme dans la maison de la jeune reine; plusieurs de ses femmes furent congédiées; l'entrée de l'appartement, même aux heures du cercle, fut interdite aux hommes quand le roi n'y était pas présent; on établit une étiquette sévère, très-génante pour les plaisirs. Enfin le monarque, pour préserver à l'avenir son ministre du danger qu'il avait couru à Limours, lui donna une garde de mousquetaires, et la ville de Brouage pour place de sureté.

Siri, après nous avoir fourni cet assemblage de fais qui laissent cettainement entrevoir des fautes our au moins de la maladresse de la part des personnes punies, essaie de les disculper, et prête au cardinal, sur de simples conjectures, comme il l'avone linemen, une méchanezet fiorire et en fait naître la discorde de la maison royale et le malheur des familles.

(1) Monglat, tom. 1, p. 35.

Selon lui, le prélat par ses émissaires encourageait le maréchal d'Ornano à faire des instances pour ouvrir à son élève l'entrée du conseil, et en même temps il , alarmait le roi sur l'ambition de son frère, et l'excitait à la réprimer. D'un côté, il faisait ententire à la reine douairière qu'elle ne devait pas trop se mêler du ministère, de peur de donner de l'ombrage à son fils; et de l'autre, il engageait le roi à la consulter; afin que la trouvant circonspecte et froide à donner son avis, il se confirmat toujours de plus en plus dans l'idée ou il était, qu'elle ne s'embarrassait pas de la prospérité de son royaume, et qu'elle aimait Gaston plus que lui, Enfin, il restait à Louis de l'estime pour le grandprieur, de l'amitié pour le duc de Vendôme, de la tendresse pour sa jeune éponse, qui n'avait jamais travaillé qu'à lui plaire, du goût, enfin, pour nombre d'officiers qui le servaient bien, pour des jeunes gens qui avaient été élevés avec lui, et pour des gens plus âgés qu'on l'avait accoutumé à considérer (1). Pour effacer dans le cœur du monarque tous ces sentiments à la fois, le cardinal, dit toujours Siri, suggère au grand-prieur de demander, l'amirauté : de cette demande il prend occasion de représenter au roi que la famille des Vendômes a des desseins dangereux; que le duc de Mercœur s'étant attribué, pendant la ligue, des droits sur la souveraineté de la Bretagne, le duc de Vendôme, mari de l'unique héritière de Mercœur, travaille à les faire revivre, et que c'est pour les appuyer que le grand-prieur, brave guerrier et profond politique, demande l'amiranté; que les Vendomes se (1) Mem. Rec., tom. VI, p. 238.

sont déjà mênagé l'appui des huquenots, en souffrant que Soubise s'emparat du fort de Blavet, gage de leur minor. Sur ces observations Louis XIII trouve hon que l'on arrête ses fières. Richelieu se fiattait que, pour sortir de prison, ils diriaient ce qu'on voud-ait; mais comme l'un miaît constamment les projets chimériques qu'on lui imputait, que Lautre ne faisait que des aveux forcés d'où on pouvait iteredes preuves convaincantes, le ministre se trouvait fort embarassé, lorsque l'imprudence du comte de Chalisis liù fournit des armes sur lesquelles il ne compatit pas.

Ce jeune homme, personnellement piqué contre Richelieu, qui le traversait dans ses amours et dans la faveur du roi, voyant presque tous les courtisans entièrement révoltés contre lui, crut pouvoir allumer un grand incendie, en soufflant le feu que chacun tenait caché. Il parla, agit, remua surtout les gens opposés au mariage de Monsieur : ses démarches, ép.ées et suivies, donnèrent lieu à des découvertes qu'un politique aussi rusé que le cardinal n'eut garde de négliger. Il mit à profit les conversations, les propos vagnes, les plaisanteries de société, et jusqu'aux souhaits et anx désirs dont il fit des crimes. Ainsi il inspira à Louis, qu'il rendit sombre et farouche, des soupçons contre tout ce qui l'environnait, mère; frère, épouse, ministres, serviteurs, et il s'attira exclusivement la confiance du monarque, auquel il persuada qu'il était le seul qui n'eût pas d'intérêts différents de coux du roi et de l'état.

Plus ces imputations de noirceur sont graves, plus elles demanderaient de preuves pour être crues e et 8.

Siri n'en administre aucune! Il parait qu'il a ramassé les bruits épars que la jalousie enfante souvent contre les personnes en place; qu'il leur a donné une tiaison et en a formé un corps qu'on doit regarder comme un roman : car, parce que des événements sont favorables à un ministre, il ne faut pas toujours croire qu'il les a provoqués. Sans charger Richelieu de ces horreurs, c'est bien assez contre sa gloire qu'on soit obligé d'avouer que sans doute il n'a pas assez travaillé à guérir Louis XIII de sa jalousie; que peutêtre, y trouvant son avantage, il a laissé fortifier cette triste passion, en n'écartant pas les aliments dont elle se repaissait : il n'en reste pas moins certain que Louis XIII et son ministre ont exposé leur réputation, en substituant des juges choisis arbitrairement, et des procédures ténébreuses, aux tribunaux ordinaires et aux formes recues, qu'un souverain sage ne changera jamais, à moins que ce ne soit pour faire

A cette sone tragique Richelleu fit succéder un grand spectacle ; savoir, l'assemblée des notables; composée des éputés du clengé, de la noblesse et du parlement, présidée par Gaston-elle s'ouvrit au pais des l'uleires, le a décembre, et cut trente-ciuq séances. Le cardinal y parut deux fois, et harangua avec une netteté et une force qui fuvent admirées (4). Pour l'exécnion des grands projets qu'il médiant, tant au dedans qu'uu dehors, il fallait des ressources pécuniaires qui manquaient absolument; car, suivant le nouveau garde des sceaux Marillae, qui fit le dis-

<sup>. (1)</sup> Merc., tom. XIII. - Mem. d'Aubery, tom. I, p. 288.

cours d'ouverture, on s'était vu contraint les années précédentes, avec seize millions seulement de recette ordinaire, à en dépenser jusqu'à trente-six et quarante. Cependant la suppression des grandes charges dont les gages étaient excessifs, le rachat des domaines royaux aliénés à bas prix, la réduction despensions, et la démolition des forteresses intérieures, épargnes politiques que l'on faisait entrer dans les moyens d'économie qui pouvaient ramener l'équilibre entre la recette et la dépense, et qui tombaient directement sur les grands et sur les huguenots; avaient besoin d'être protégées par un assentiment qui eut l'air d'être national. Pour l'obtenir, on témoigna la plus entière confiance à l'assemblée. Il'n'y eut aucune partie d'administration dont elle ne prit connaissance': protection des églises, maintien des édits sur la religion, police des mœurs, récompenses pour la noblesse, état militaire, justice, commerce, finances : elle discuta tous ces objets selon le désirdu cardinal. Cependant un article sur lequel on jugea qu'il ne serait pas fâché d'être contredit fut seul excepté. Richelieu proposait de modérer les peines établies contre les criminels d'état, et de les réduire à la seule privation de leurs charges après la seconde désobéissance: l'assemblée, sans égard aux remontrances du ministre, pria le roi de tenir en rigueur les anciennes ordonnances. Ou pense que dans cette ostentation d'indulgence le prélat eut deux choses en vue : la première, de faire croire que c'était malgré lui qu'il avait laissé périr Chalais, victime de la rigueur des lois; la seconde, d'épouvanter ceux qui voudraient

contir les mêmes risques, en leur montrant le glaive de la justice toujours levé sur leurs têtes : mais cette dernière considération ne fut pas capable de détruire l'esprit d'intrigue qu'une vieille habitude et de nouvelles circonstances entretenaient à la cours."

Le mariage de Monsieur avait donné naissance à une cabale; son veuvage en produisit une autre, et fut la première cause des malheurs de la reine-mère. Au bout de neuf mois passés dans les douceurs d'un hymen tranquille, neuf mois qui furent les plus heureux de sa vie, Gaston perdit sa femme : elle mourut en donnant le jour à une princesse, qui fut la fameuse mademoiselle de Montpensier. A peine eut-elle les youx fermes que Louis signifia à son ministre qu'il ne voulait plus entendre parler de mariage pour son frère, et qu'il saurait gré au cardinal des mesures qu'il prendrait pour en éloigner les propositions (1) La reine-mère, au contraire, voyant le roi d'un tempérament faible et sans enfants, promène aussitôt ses regards sur les cours de l'Europe, y cherche une épouse capable de fixer la légèreté de son fils, et de donner des héritiers au trône, et s'arrête avec complaisance sur celle de Florence, sa patrie, où se trouvaient deux princesses attachées à Marie par les liens du sang, et dont l'alliance lui faisait espérer de retenir toujours son pouvoir sur l'esprit de Gaston.

Mais, trop ardent pour se contenter d'objets éloignés, le duc d'Orléans prend du goût pour Marie-Louise de Gonzague, fille du duc de Nevers, à qui un (1) Idlatt, g. 212. — Aubry, p. 137. — Mém. Rec., tom VI.

heritage venait de donner la souveraineté de Mantouc et du Montserrat. La jeune reine, de son côté. veut, ou que son beau-frère ne se marie pas, ou qu'il é jouse une archiduchesse, sa proche parente : on met sur les rangs une princesse de Bavière, une de Lorraine, une de Modène; et tontes ces personnes étalent proposées par les femmes de la cour, qui, sans en être priées, se donnaient force mouvements, et tâchaient d'inspirer au prince du penchant pour leurs protégées. Elles rémuaient ministres, courtisans et ecclésiastiques, qu'elles entraînaient dans le tourbillon. « Je ne saurais mieux les comparer, disait à cette occasion Vialart, qu'au soleil ou printemps, capable d'attirer les vapeurs dans les aits, mais non de les résoudre. L'ardeur et le monvement de leurs passions ressemble aux efforts d'un torrent impétueux qui dés racine les arbres. » Elles éleverent; en effet, des tempêtes terribles contre Richelieu; mais il soutint leur choc avec fermeté; et les infortunés qui s'embarquèrent sur leur garantie vinrent se briser contre les écueils que sa prudence lent opposa.

L'anour ou la galanterie jour eucore son rôle dans le parti qui se forma pour faire échoure les projets belliqueux de l'évêque de Luçon. Après avoir somdalisé lès catholiques, comme îl le dissit lui-même, par la paix qu'il precurs aux calvinistes, il était enfin prêt à porter le coup qu'il méditait depuis long-teinps, et à les chasser de La Rochelle, leur dernier boulevart. Malgré-sa dissimulation, son dessein ue leur avait pas tout-à-fait échappé. Une forteresse établie à leur porte, entretenue, augmentée, munic de troupes

plus nombreuses, leur commerce gêné contre l'assuirance des traités, leur marine affaiblle par des vexations sourdes et des dénis de justice plus que par des combats, les provinces voisines remplies de soldats, des negociatios soutenues avec l'Espagne et l'Angleterre, beaucoup d'égards pour ces puissances, afin de leur ôter jusqu'au moindre prétexte de secourir les réligionnaires, tout cela leur annonçait une attaique réfléchie, a laquelle Il leur sersit bien difficile de résister; aussi nometialent las rien pour talter de détourner lorage, ou de le rendre moins dangereux.

\*\*Dutre, une settle surser mult, antesseçaint son.

Outre une petite guerre qu'ils entretenzient toujours dans le Languedoc, la Guienne, le Poitou et les Cévennes, ils avaient des émissaires dans toutes les cours, emissaires pleins d'ardeurs, qui sollicitaient des secours avec le zèle qu'inspire une religion à sauver. Ils échouèrent en Espague, où le cardinal sut persuader que, si Philippe IV se refusait à lenrs instances, la France le laisserait jouir tranquillement des conditions d'un traité qui lui donnait de grands avantages dans la Valleline. Richelien fit même si bien valoir la cause du catholicisme, qu'il forma une ligue secrète avec l'Espagne pour se procurer des vaisseaux contre les Rochelois et contre l'Angleterre qui les protégeait. Sous ce point de vue, le fraité fut de nul effet L'Espagne crut utile à ses intérêts de manquer à ses engagements et de perpétuer ainsi les embarras intérieurs de la France, pour l'empêcher de prendre part aux affaires de l'Allemagne, Mais l'habile cardinal recueillit toujours le fruit principal de sa politique, qui avait été de prévenir l'accord de cette puissance avec l'Angleterre. Les réformés no ceussient pas mieux à obtenir une diversion de part de l'Allemagne, qui était désolée par la guerre entre l'empereur et le roi de Danemarck; guerre qui était le résultat d'une ligue conclue, en 1624, entre la France, l'Angleterre, le Danemarck et les républiques de Venise et de Hollande, tant pour faire restituer la Valletine aux Grisons que pour établir le malheureux Frédéric, dont Ferdinand avait fait passer le titre electoral et la majeure parte des possessions à la maison de Bavière, cadette de la Palatine.

Soubise, le plus zélé négociateur des huguenots, trouva ensin plus de faveur en Angleterre. Le roi sut bien aise de faire parade de son zèle religieux auprès des puritains, les calvinistes de son pays, qui se plaignaient de ses entreprises, et le ministre de trouver l'occasion de satisfaire sa haine contre Richelieu. Buckingham, toujours ou réellement épris des charmes d'Anne d'Autriche, ou emporté par la vanité de faire croire qu'il plaisait, n'omettait rien pour se faire rappeler en France. Il offrait d'y venir, comme ami, négocier une paix durable; mais la jalousie de Louis XIII lui ferma toujours les portes de sou royaume. Buckingham crut que le ministre avait encore plus de part que l'époux à son exclusion : il jura de s'en venger, et de venir si bien accompagné qu'on ne pourrait lui refuser l'entrée de la France (1). La duchesse de Chevreuse, reléguée à Dampierre, demeure bien triste pour une intrigante, joignit son

<sup>(1)</sup> Brienne, tom. I, p. 274. — Mém. Rec., tom. VI, p. 254.— Merc., tom. XIII, p. 370. — Vialart, p. 205.

ressentiment à celui du favori anglais. Oubliant tonte bienseance pour nuire au cardinal, elle recoit chez elle le lord Montaigu, confident de Buckingham, et affecte en public de le traiter en amant, afin de cacher les desseins politiques qui le retenaient auprès d'elle. Dans ses conversations elle rappelle ce qu'elle a pu savoir pendant le ministère de Luynes, son premier mari, de l'état de la France, des intérêts des principaux seigneurs, de leurs amities, de leurs bais nest et l'après avoir bien instruit l'agent de l'Angleterre, elle le lance, pour ainsi dire, à travers les més contents. Il parcourt la France, s'annonce chez les uns, surprend les autres, en réunit plusieurs, entame des traités, donne des espérances aux calvinistes, vole en Savoie, s'abouche avec l'abbé Scaglia, forme avec hi le projet d'une diversion; et, lorsqu'il revenait en Lorraine, très - persuadé du succès de ses peines, il est arrêté sur la frontière. Le cardinal, qui le faisait suivre, lui avait laissé tranquillement établir ses correspondances, afin de les découvrir tontes à la fois. On saisit ses papiers, qui étaient tout ce qu'on voulait, et on le relacha; mais le marquis de Rouillac, le marquis d'O et plusieurs autres furent mis à la Bass tille. Madame de Chevreuse se sauva on Angleterre:

Dans le même temps, les grands, que la mort de Chalais n'avait pas assez intimidés, apprirent à trembler, en voyant conduire sur l'échafand François de Montmorenci, sieur de Bouteville, et François de Rosmadec, comte des Chapelles, son second, qui tous deux, brayant l'autorité des lois, et ne tenant aucun compte du serment que le roi avait fait à son

sacre de ne point pardonner aux duellistes, étaient venus se battre dans la place royale contre le marquis de Beuvron et Henri d'Amboise, comte de Bussy, qui fut tué. En vain toute la cour sollicita pour oux, ils furent condamnés, et eurent la tête tranchée. On denna à leur supplice le plus grand appareil : exemple presque unique en France, de grands seigneurs publiquement sans crime d'état, et pour avoit manqué, non au prince, mais aux lois. Il ne fallait pas moins qu'un tel exemple pour amortir un peu cette fureur des duels qui enlevait chaque année à la France une multitude de gentilshommes. Bouteville s'était acquis en ée come de pronesse une célébrité qui, après avoir été fatale à beaucoup d'autres, desait enfin lui être funeste à lui-même. Il laissa un fils posthume, qui a été le célèbre maréchal de Luxembourg (1).

Queique, la découverte des trames de Montaigu condit Buokingham moins redoutable, il n'en suivit' a pas moins son premier projet d'armer l'Angleterre pas moins son premier projet d'armer l'Angleterre par contre Louis XIII, La Rochelle n'était donc encore, que encacée, tousqu'en vis paraitre un manifeste qui reprochait à la France une multimde de torts à l'égard de la mation-britannique. Il sortie un même temps de ses portsuare flotte forméable, un so présente devant la Rochelle (a). La ville, qui n'étais point prévenue de ectte l'ausque rupture; et où les esprits étaient divised sur la guerre et sun la paix, réfusa, malgre les me

<sup>(1)</sup> Mere., tom. XIII, p. 399.

<sup>(2)</sup> Bricane, tom. I. p. 274. — Mem. Duplessis, p. 8. — Mere, rom: XIII. — Verite defendue, p. 537. — Vie de Toiras.

instances de Soubise, l'entrée du port à l'escadre; celle-ci tourna dès lors ses vues sur l'île de Ré, la bloqua, débarqua des troupes et assiégea les forts qui la défendaient, Moins d'habileté dans Toiras, commandant de l'île, moins d'intrépidité dans les soldats soumis à ses ordres, moins d'activité et de vigilance dans le ministre, l'ile de Ré, mal pourvue de vivres et de munitions, tombait entre les mains des Anglais. et sa prise rendait impossible celle de La Rochelle. parce qu'ils en auraient fait une place d'armes et un dépôt, d'où il serait parti des secours prompts, presque journaliers, pour la ville assiégée. Comme si la fortune eut voulu seconder les desseins de l'ennemile roi, venant animer par sa présence la valeur de ses troupes, tomba malade, et fut obligé de s'arrêter dans le château de Villeroi. Dès lors tout roula sur le cardinal, qui, à force de soins et de peines, avait rassemblé les bateaux et les navires de tous les ports voisins. Ses efforts furent couronnés du succès. Malgré les escadres anglaises, malgré leurs gros vaisseaux, qui, semblables à des bastions, investissaient l'ile de toutes parts, Richelieu, sur de faibles pinasses qui échappèrent à la vigilance des Anglais, y fit passer une armée entière, laquelle, sous les ordres du maréchal de Schomberg et de Louis de Marillace frère du garde des sceaux, les battit, les chassa, les força de se rembarquer et de cingler vers l'Angleterre. Le roi. guéri, arriva encore assez à temps pour jouir de cet agréable spectacle.

Louis, que sa santé toujours chancelante rappelait à Paris, fut engagé par de si heaux commencements à se reposer de la suite de l'exécution sur son ministre seul. Il lui donna le pouvoir le plus étendu, et les généraux de terre et de mer eurent ordre de lui obéir comme au roi même. Le blocus formé par une circonvallation de trois lieues, et commencé en automne, après la retraite des Anglais, se convertit au printemps en un siège régulier, dont on espéra moins cependant que des mesures prises pour empêcher l'entrée des secours. Les plus puissants devaient venir par mer. Richelieu leur opposa une digue qui ferma le port, digue fameuse, dont l'exécution, célébrée alors comme un prodige, fut exécutée en cinq mois sous la direction de l'ingénieur Mézeteau. Elle avait sept cent quarante-sept toises de longueur, douze d'épaisseur à sa base, et quatre à sa partie supérieure, élevée au-dessus des plus hautes marées. Une ouverture de quelques toises avait été laissée au milieu de la digue pour diminuer la violence des courants, et on l'avait embarrassée par des vaisseaux qui y avaient été coulés bas. Les Rochelois, qui se reposaient sur les simples efforts des vents et de la mer pour renverser cet ouvrage, ne s'opposèrent point à sa construction. Mais les vents et la mer le respectèrent, ct une nouvelle flotte anglaise, commandée par Denbigh, beau-frère de Buckingham, inhabile à surmonter cet obstacle, se vit honteusement forcée de retourner en Angleterre. Ambitieux de venger cet affront et le sien propre à l'île de Ré, Buckingham prépare un nouvel armement, et à l'aide de navires maconnés intérieurement, et remplis de pierres et de. poudre, qu'on devait pousser contre la digue ou y at-

tacher, il se flatte de la renverser. Mais, au moment où il allait monter le vaisseau amiral, il fut assassiné d'un coup de couteau par un homme qu'il avait offensé. Comme tout était prêt, la flotte n'en partit pas moins. Louis, demandé par Richelieu, revint de nouveau animer ses troupes, et il eut encore le plaisir de voir les Anglais après quelques efforts inutiles, regagner leurs ports. Les négociations qu'ils entamèrent avant leur retraite, abattirent le courage des Roche lois. Ceux-ci, dès long-temps réduits par la famine aux dernières extrémités, et ayant en vain essayé de se débarra ser de leurs bouches inutiles, qui furent hostilement repoussées par les assiégeants, eurent enfin recours à la clémence du roi. Malgré son caractère sévère, il les traita assez favorablement pour l'état de détresse auquel ils étaient réduits : ils cone servèrent la liberté de leur culte, mais leurs fortifications furent démolies : le cardinal ne voulut pas que cette ville, le repaire de l'hérésie, comme on la nommait, put jamais servir de défense à la rébellion Elle se rendit le 28 octobre, et le 7 novembre la mer emporta quarante toises de la digue. Le monarque retourna victor eux à Paris avec son ministre, qui partageait justement l'honneur d'un triomphe arraché autant à la bravoure des ennemis qu'à l'envie des courtisans

Les généraux eux-mêmes n'auraient pas été fâchés d'échouer, parce qu'ils sentaient l'empire que le succès allait donner au cardinal. Bassompierre, l'un d'entre

<sup>(1)</sup> Suint-Germain, p. 321.

eux, disait : « Vous verrez que nous serons assez fous pour prendre La Rochelle. »

Mais, pendant que Richelieu se couvrait de gloire. des soucis cuisants et des inquiétudes dévorantes fanaient les lauriers qui ombrageaient sa tête. Le nuage s'épaississait entre la reine-mère et lui, et les noires vapeurs de la jalousie obscurcissaient la bonne intelligence qui avait jusque-là regné entre cux. La désuhion commença par une manière différente de penser sur les affaires d'état. Elle trouvait mauvais qu'il eût des sentiments autres que les siens, plus mauvais encore qu'il osat les sontenir, L'ancienne régente ne pardonnait pas à son protégé une certaine froideur qu'elle croyait apercevoir pour la conclusion du mariage de Gaston avec une Florentine (1). A la vérité le ministre faisait extérieurement tout ce qu'elle voulait à cet égard; mais, quand elle se croyait près de réussir, des difficultés imprévues venaient traverser ses dessoins. Marie, qui avait gouverné, qui savait par conséquent comment ou repousse souvent d'une main ce qu'on appelle de l'autre, était singulièrement piquée de ces obstacles. Son dépit augmenta à l'occasion d'une entreprise qu'elle regarda comme imaginée expres pour faire triompher Marie de Gonzague, des Médicis, ses parentes.

Excité par la France, et favorablement disposé par les négociations habités de l'ambassadeur Saint-Chaumont, Vincent II de Gonzague, duc de Mantoue et de Montterrat, arrière-petit-ills de Frédéric, premier duc de Mantoue, avait laissé en mourant ses états à

<sup>(1)</sup> Aubery, hist., tom. I, pag. 137.

son plus proche héritier male, Charles de Gonzague, duc de Nevers, et il avait consolidé ses droits en mariant, la veille de sa mort, Marie de Gonzague, fille du duc François, son frère aîné, et de Marguerite, fille du duc de Savoie, avec le prince de Réthel, fils du duc de Nevers(1). L'empereur et le roi d'Espagne; qui voulaient conserver en Italie la supériorité dont ils jouissaient, appuyèrent d'abord les prétentions du duc de Guastalle, qui descendait d'un frère cadet de Frédéric; puis ils se liguèrent pour partager l'héritage avec le duc de Savoie, qui prétendait au Montferrat en vertu des droits surannés d'Aymon, l'un des ducs ses aïeux, lequel avait épousé une princesse de cette maison; droits déjà reconnus invalides lorsque le premier duc de Mantoue épousa l'héritière du Montferrat, et en dernier lieu, à la mort du frère aîné de Vincent. Le duc de Nevers, pressé par des concurrents si redoutables, réclama le secours de la France. Pendant le siége de LaRochelle, on s'en tint à la négociation, pour tâcher d'empêcher la maison d'Autriche de s'emparer des états contestés; mais après cette conquête le conseil de France agita sé rieusement l'alternative de secourir efficacement le duc de Nevers ou de l'abandonner. Si la reine-mère n'avait pas nourri une animosité secrète contre ce duc, et surtout contre sa fille, à cause de l'attachement de Gaston, elle n'aurait pas hésité de conseiller sa défense dans un temps où son fils se voyait une armée aguerrie, prête à se porter partout où on voudrait; mais le cardinal de Bérule, confident de Marie, (1) Mem. d'Aubery, tom. I, p. 3174

et qu'on savait n'agir que par la volonté de la reine, parla fortement dans le conseil contre cette expédition. Il dit que l'armée du roi, qu'on vantait tant, était affaiblie et harassée; qu'il faudrait commencer la guerre par emporter le passage des Alpes, pendant que les rigueurs d'un printemps froid et pluvieux ajouteraient encore aux difficultés naturelles; que cette seule entreprise pourrait détruire en une campagne les principales forces du royaume; qu'il était à craindre qu'alors la maison d'Autriche ne s'ébranlat et ne vint heurter de tout son poids la France, rendue incapable de soutenir le choc. Richelieu, qui faisait profession de ne pas craindre ce colosse, réfuta hautement ces raisons, et conclut à la guerre. Il traça au roi un plan d'opérations aussi solide que brillant, et promit au monarque que, vainqueur de la Savoie, il le ramènerait la même année triompher du reste des huguenots dans les Cévennes. Le roi goûta cet avis, ct partit au mois de janvier pour l'Italie. Il avait d'abord destiné le commandement de l'armée à son frère. Un accès de jalonsie lui fit changer de résolution. Il arriva au pied des Alpes au commencement de février, à la tête de vingt-quatre mille hommes de pied et de deux mille eing cents chevaux, ayant sous lui les maréchaux de Toiras, de Créqui, de Bassompierre et de Schomberg. Richelieu l'accompagnait aussi, préparant les voies à la victoire par les armes de la négociation. Mais, comblé des distinctions les plus flatteuses par le monarque, il était déjà intérieurement disgracié de la reine-mère.

Elle n'avait pu s'empêcher de lui marquer par ses

manières et des propos indirects, qu'elle nourrissait au fond de son cœur du ressentiment contre lui : de son côté; il faisait sentir à la princesse qu'il s'apercevait de son refroidissement; mais respectueusement il en rejetait la cause sur les insinuations de ses ennemis. On s'expliqua ; le roi intervint ; on eut l'air d'accéder à une réconciliation; mais bientôt une brouillerie plus importante éclata : la reine voulut ôter an cardinal la surintendance de sa maison : Lonis s'en mêla encore. Ce fut dans les conversations qu'il ent à ce sujet avec sa mère, qu'elle lui avoua qu'elle avait toujours reconnu dans le cardinal des talens propres à l'administration du royanme, mais qu'elle n'en voulait pas pour le gouvernement de sa maison : témoignage précieux de la part d'une femme mécontente (1).

Il s'en fallait bien que Richelieu pût en rendre d'elle un peneil. Les démarcles de la reine-mère, loin d'être une suite de son affection pour l'état, u'étaient subordonnées qu'à sa passion. Quelques troupes de Français, enroyées d'avance en Italie pour tenir les Espagnois en échec, ayant été battures, elle en trigmpha ouvertement, et dit avec complaisance que jamais le duc de Nevers ne réussirait. Au lieu de la douceur qui gagne et persuade, elle employa le ton absolu et la violence, pour rompre tout commerce eutre Gaston, son ils, et Marie de Gonzague, fille du duc. Il arrira-de la que les femmes et les

<sup>(1)</sup> Mem. Rec., tom. VI, p. 429 et 591. — Testament politique, tom. I, pag. 12. — Mem. de Monsieur, pag. 115. — Anberty, hist., tom. I, p. 217.

jeunes gens s'empressèrent de fournir aux amants les occasions de se voir et de se parler : on les abouchait dans des fêtes publiques, des parties de chasse, des rendez-vous auxquels on donnait un air fortuit des visites et jusqu'à des rencontres dans les églises, sous prétexte de dévotion. La reine se crut jouée ; son caractère emporté s'enflamma. Elle fit commander à sou fils, de la part du roi, de cesser ses assiduités auprès de Marie; et, voyant que ce moyen ne suffisait pas , elle donna brusquement l'ordre d'arrêter la princesse. Elle était redemandée alors par son père, et le jeune prince se proposait de l'enlever dans la route. et de sortir avec elle du royaume, lorsque le premier jour de son voyage, au commencement d'une nuit noire, cette jeune personne se vit environnée par une escorte effrayante, séparée de ses femmes, et transportée avec une seule dans une chambre grillée du château de Vincenues, qu'on n'avait pas eu le temps de meubler. Elle n'y trouva ni lit, ni feu, ni vivres. et le premier coup d'œil lui présenta toute l'horreur d'une affreuse prison (1).

Pendant que cela se passait, Louis forcait les Barricades qui fermaient le Pas-de-Suse, et son ministre apportait toute son attention à ne pas se laisser surpreudre par les propositions insidieuses du duc de Savoie. Le roi et le cardinal vainquirent chacun dans leur genre (2). Le duc consentit à laisser passer les Français par ses états : les Espagnols levèrent le siége de Casal, capitale du Montserrat: et, adhé-

<sup>(1)</sup> Bassompierre, tom. HI, p. 173., (2) Merce, tom. XV.

274 rant au traité signé à Suse avec le duc de Savoie, ils promirent de laisser en paix le duc de Mantoue. Après cette expédition, qui fut brusque et courte, et pendant laquelle la paix fut encore signée à Suse avec l'Angleterre, Louis, selon la prédiction de son ministre, revint dans les provinces où les huguenots conservaient des retraites. A l'aide des secours pécuniaires de l'Espagne, ils s'y soutenaient contre le prince de Condé et le duc de Montmorenci, son beaufrère, auquel Rohan avait fait même éprouver un échec. Le roi tomba comme un foudre, saccagea, brûla et détruisit les places qui osèrent saire résistance. Les négociations du cardinal firent le reste. A l'exemple de Henri IV, il crut devoir acheter la soumission des grands par des faveurs. Le duc de Rohan reçut cent mille écus pour congédier ses troupes, mais il n'eut pas la liberté de voir le roi. Cette mortification lui fit demander la permission de se retirer à Venise. Elle lui fut accordée, mais avec des témoignages d'estime qui purent le consoler d'un exil d'où la cour le retira peu de temps après, en le chargeant de missions délicates et honorables auprès des Grisons et des Suisses. Ce fut le 27 juin que la paix fut conclue à Alais, avec les protestants. De ce moment, il ne formèrent plus de corps dans l'état; leurs cheis ne furent plus que des particuliers sans autorisation légale; leurs ministres, des gens de lettres sans priviloges. Le gouvernement ne se lia point avec eux par des traités : il ne conserva, à leur égard, que des engagements de bonté; et les règlements faits à leur sujet furent des ordres absolus, émanés de l'autorité sou1629. veraine, et non des conditions stipulées comme auparavant, pour ainsi dire, d'égal à égal. Ce fut, remarquent les historiens, le plus beau moment du ministère de Richelieu, parce que la France triomphait au dehors et au dedans; que les ennemis extérieurs publiaient eux - mêmes la supériorité des lumières du cardinal, et que les calvinistes, en soupirant sur les débris de leurs forteresses renversées par ses ordres et sous ses yeux, ne pouvaient s'empêcher d'ailleurs de reconnaître son affabilité, sa facilité à adopter tous les expédients de douceur, et sa fidélité surtout à exéculer ses promesses.

En arrivant à Paris, Richelieu trouva que les pre mières froideurs de la reine-mère étaient devenues de la haine. Elle avait eu le chagrin de voir que sa dureté à l'égard de la princesse Marie n'était pas approuvée du roi : elle aurait voulu que son fils applandit publiquement à sa conduite; et, au contraire, il lui envoya de l'armée des remontrances, à la vérité secrètes et respectueuses, mais très-sensibles, sur l'éclat imprudent qu'elle s'était permis. Tout ce qu'on crut pouvoir donner à sa dignité, ce fut de lui laisser à l'extérieur l'honneur de raccommoder co qu'é le avait gâté. Ainsi, on convint que Gaston frait faire des excuses et des promesses à sa mère, et lui demander la liberté de la princesse : elle l'accorda, mais de mauvaise grâce; et elle demeura si courroucée contre le cardinal, qu'elle ne put s'en taire. Il aurait du, disait-elle, la soutenir dans cette affaire, et déterminer en sa faveur l'esprit du roi, qu'il tournait à sa volonté. Sur ce principe, elle s'en prit à lui du chagrin que lui causait la mortification qu'elle avait essuyée; et, quand il parut à la cour, elle le requt très-mal. Cette fois les négociations n'y firent rien; et l'aigreur eu vint au point, que le, prélat commanda à la marquise de Combalet, depuis duchesse d'Aiguil-lon, sa nièce, et à tous les parents et amis gu'il avait placés dans la maison de la reine, de se tenir prêts à en sortir, parce qu'il en allait quitter la surintendance. Louis fint obligé de se meler de cette brouil-lerie: partie par insinuation, partie par autorité, il modéra la colère de sa mêre, qui crut accorder beaucoup que de souffiri que Richelieu eût la liberté de se présenter devant elle. Le roi déclommagea le cardinal de ces tracasseries, en lui accordant un surcroit de confiance et le titre de principal ministre.

Le duc de Savoie ne fut pas fidèle au traité de Suse : il ouvrit de nouveau ses états aux renforts des Espagnols. Le duc de Mantoue se trouva pressé dans sa capitale, et il fallut recommencer une guerre qu'on croyait finie. Ce qui enhardissait Charles-Emmanuel, e'est qu'il savait la mésintelligence de la cour de France. Marie de Médicis ne cessait de dire qu'il était honteux de risquer de mettre l'Europe en seu pour protéger un petit prince d'Italie aux dépens du père de son gendre. D'ailleurs la conduite de Monsieur était très-propre à faire tirer des conjectures neu avantageuses aux intérêts des Gonzagues (1). En jeune homme trop maître de ses volontés, et qui ne connaît ni frein ni bienséance, il donna dans des parties de plaisir de toute espèce, et même de débau-- (1) Mem. d Orleans, p. 101. - Mem. Rec., toin. VII, p. 4.

sa vie licencieuse, soit crainte des reproches, Gaston évita la présence de son frère, et se mit à errer, sans trop savoir où il irait. Son incertitude le mena sur la frontière de Lorraine. Le duc l'invita à sa cour : il s'y rendit, et dans une cour ornée de princesses belles et enjouées, ce fut une nouvelle occasion pour lui de déployer les agréments de la galanterie française. Marguerite, sœur du duc, fixa surtout son attention. Aussi ce ne fut qu'à regret qu'il céda aux ordres du roi, qui le rappelait, et aux remontrances du duc de Lorraine, que le monarque menaçait, si son frère ne revenait pas. Pour opérer ce retour, on envoya des négôciateurs qui convinrent avec Monsieur d'une somme pour payer ses dettes, et d'une augmentation d'apanage. Ils accordèrent aussi à ses confidents des gratifications, des dignités, des pensions; mais sous la condition expresse, qu'ils ne donneraient à leur maître que de bons conseils, et qu'ils répondraient de ses démarches. Il ne fut pas question, dans ce traité, de la princesse darie de Gonzague : Marguerite l'avait fait oublier. On dit que Gaston en avait fait d'ailleurs sacrifice à sa mère, dont il regagna ainsi les bonnes graces. Le duc de Nevers, dont les vœux secrets sans doute étaient pour une alliance qu'il devait considérer comme le gage d'un secours assuré, trouva, à ce défaut, une ressource non moins certaine dans la politique de Richelieu.

Ce ministre jugea qu'au moment où la France commençait à se relever du discrédit dans lèquel elle était tombée en Europe, il lui serait très-préjudicia-

ble de se laisser manquer par le duc de Savoie. Il détermina donc le roi à pousser cette guerre avec vigueur; et afin que rien ne retardat les opérations, soit lenteur des recrues, ou défaut d'approvisionnes ments ou de finances, il fut résolu que le monarque commanderait en personne (1). On désirait que la reine-mère restat à Paris en qualité de régente. comme elle avait fait pendant la première expédition; mais elle refusa, pour faire voir qu'elle n'appronvait pas celle-ci. Elle voulut même suivre son fils, sous prétexte que sa santé pourrait être considérablement altérée par les fatignes de la guerre, et la chaleur du climat où elle se ferait. Mais son véritable motif était le dessein de contrarier le cardinal, qui ne conseillait au roi d'aller à la guerre, disait la reinemère, que pour le posséder seul et tout entier. La jeune reine coulut être aussi du voyage, pressée, diton, par un motif de jalousie que lui avait fait naître l'attachement d'estime que le roi témoignait à mademoiselle de Hautefort. Quant à Monsieur, comme en était sûr de lui par les engagments pris avec ses con ! fidents, pavés pour lui donner des conseils concertés, on l'attacha à l'armée d'observation laissée sur les frontières de la Lorraine, avant sous lui le maréchal de Marillac: Ces précautions prises, le cardinal, précédant le roi, partit le 29 décembre, revêtu du titre de lieutenant-général, représentant la personne du roi, et accompagné du cardinal de La Valette, du duc de Montmorenes, et des maréchaux de Bassompierre et de Schomberg, qui devaient prendre ses ordres.

<sup>(</sup>Y) Motteville, tors. L.

La campagne s'ouvrit par des négociations. Le duc de Savoie prétendait demeurer neutre, et sous ce prétexte se refuser à laisser les passages libres pour gagner Casal, assiégé de nouveau par les Espagnols. que commandait le célèbre Ambroise Spinola. Avec le but que se proposait la France de secourir le duc de Mantoue, il était impossible d'accéder à un pareil désir : les hostilités commencèrent donc, et Pignerol fut emporté par les Français; mais l'approche des Impériaux et des Espagnols ne permit pas de pousser plus avant. Le roi avant laissé la cour à Lyon, arrivait alors à Grenoble. Il y recut un envoyé du pape qui se proposait pour médiateur. C'était Jules Mazarin; mais, comme il demandait la restitution de Pignerol, on ne donna pas de suite à ses ouvertures, et le roi s'attacha à se procurer en Savoie et en Piémont des dédommagements aux pertes de son allié dans le Mantouan, où sa capitale venait d'être surprise, et dans le Montferrat, où il ne lui restait plus que Casal. Charles-Emmanuel mourut sur ces entrefaites; mais, quoique Victor-Amédée, son fils, fût beau-frêre du roi, l'objet de la guerre n'étaut pas changé, elle n'en continua pas moins, et ce fut un grief de plus dans le cœur de la reine-mère contre le cardinal. Le duc de Montmorenci, qui avec des troupes inférieures en nombre venait de battre les alliés à Veillanc, s'empara encore du marquisat de Saluces; mais, pour dégager Casal, où le brave Toiras se défendait toujours, on attendait de l'armée de Marillac un renfort qui n'arrivait point, ce qu'on attribuait aux conseillers de la reine-mère. Toiras, réduit presqu'aux dernières

extremités, fut obligéde composer avec les Espagnols. Il leur abandonna la ville, et promit de remettre la citadelle à la fin d'octobre, s'il n'était pas secouru avant ce terme.

Une puissante diversion dans le nord de l'Alle-. magne le sauva, et ramena même la paix en Italie. Le roi de Suède, Gustave-Adolphe, se chargeait alors du rôle important que le roi de Danemarck, battu par Tilly et Walstein, généraux de l'empereur, avait été obligé de déposer l'année précédente, par le traité de Lubeck, auquel Ferdinand avait refusé de laisser concourir Gustave, qu'il traitait d'usarpateur. C'est la troisième époque de la guerre de trente ans. Petitfils de Gustave Wasa, et fils de Charles IX, qui avait été porté sur le trône par la soustraction d'obéissance des Suédois à l'égard de Sigismond, déjà roi de Pologne, et son neveu, dont les efforts pour rétablir la religion catholique en Suède avaient aliéné l'esprit des Suédois, Gustave, à son avénement, s'étail trouvé engagé dans les guerres qui avaient été la suite de la déposition de Sigismond. Toujours vainqueur, il offrait en vain la paix au vaincu, que les secours de Ferdinand acheverent de fixer dans son opiniàtreté. Accablé cependant, près de Marienbourg en Prusse, Sigismond consentit à une trève de six ans, et Gustave, libre ensin de demander raison des méoris, des hauteurs et des secours de Ferdinand, se déclara hautement comme le protecteur de la liberté germanique; et surtout comme le désenseur du protestantisme opprimé, qu'un édit de restitution, de l'année précédente, dépouillait de tous les biens ecclésiastiques usurpés depuis la résignation de Charles-Quint. L'entrée de Gustave en Allemagne, qui eut lieu à la fin de juin, fut le salut du duc de Mantoue, L'empereur, afin de pouvoir rappeler les troupes qu'il avait en Italie, signa le 13 octobre à Ratisbonne, un traité par lequel il promettait d'investir le duc de Nevers des duchés, de Mantoue et de Montferrat, sand quelques districts qui étaient abandonnés aux ducs de Savoie et de Guastalle. La France s'obligeait de son côté à restituer ses conquêtes sur Amédée, et à ne former aucune alliance avoc les ennemis de la maison d'Autriche.

Ce traité, destiné à subir tant d'interprétations, y fut soumis dès sa naissance. Aussitôt qu'il fut connu aux armées, le maréchal de Schomberg refusa de s'y conformer, sur ce que les délais fixés à la retraite des ennemis obligeaient les Français à prolonger d'autant leur séjour en Italie, et à s'y voir exposés aux incommodités de la faim, aux maladies et aux rigueurs de Phiver. Il fit proposer aux Espagnols l'évacuation commune des pays contestés, et leur remise immédiate au duc de Mantoue. Le négociateur était Jules Mazarin, si fameux depuis, et qui alors, sans autre titre que d'être attaché à la légation du nonce Pancirole, qu'Urbain VIII avait chargé de procurer la paix dans ces contrées, ne cessait de se transporter d'une armée à l'autre pour concilier les chess, et prévenir l'inutile effusion du sang de tant de braves. Au refus du marquis de Sainte-Croix, qui remplaçait Spinola, mort depuis la convention de Casal, Schomberg, que le maréchal de Marillac venait enfin de rejoindre, donna ordre d'avancer sur les retranchements espagnols. Les Français n'en étaient plus qu'à six cents pas, et déjà les enfants perdus étaient aux mains, lorsque l'infatigable Mazarin caprès avoir enfin déter miné Sainte-Croix à céder, sortit tout à coup des retranchements espagnols, et, le chapeau à la main. bravant le péril et les balles qui sifflaient autour de lui, s'écria de toute sa force : la paix! la paix! Point de paix! point de Mazarin! répondaient les soldats français, excités par leur ardeur martiale. Mais le gé néral, plus prudent, fit faire alte. Les chefs s'avancent des deux parts entre les deux armées, ils s'embrassent, et Mazarin leur fait signer l'accord désiré par Schomberg. Il s'exécuta dès le lendemain : la maienre partie des Français rentra en France: le resta demeura en Piémont sous Toiras, qui fut fait marés chal de France, ainsi que le duc de Montmorenci.

Dès les premières opérations militaires de cuté campagne, Emnamel, également habile, et aux travanx du camp et aux intrigues du cabinet, comaissant la tendresse de Marie de Médicis pour Christine as Ille, belle file du dec, avait fuit évêre par cette princesse à sa mère, des lettres remplies de plaintes ambres contre le ministre : elle disait qu'il rejeati des propositions les plus arisonables, et qu'on fouvair jogee que son intention était de réduire son benjue au désespoir, afin de l'obliger de se commettre avec le roi, au hasard de pordre ses états. La répagnance que Marie avait pour cette guerre, et set au resur préventions, lui rendrem ses imputations croysblet; Elle jura les pette du cardinal, et associa à si

haine tous ceux que différents intérêts réunissaient contre le prélat (1).

Les principaux furent les deat fières Marilles, l'un maréchal de France, l'autre garde des sceaux, et sumintendant des finances. Ils avaient tous deux été élevés aux emplois par le cardinal, à la recommandation de la reine-mère. Malheureusement pour eux, ils préférèrent la faveur de leur protectrice à celle du ministre, et se laissèrent aller à la tentation de le supplanter (2). Aidée de ces deux hommes, la reine entreprit une guerre ouverte contre le cardinal; et, non contenite de faire souiller sans ceise aux oreilles du roi par fons ceux qui l'entouraient, des plaintes contre son ministre, elle entreprit, à l'aide de ses auxiliaires, de lui enlever son plus ferme appui auprès de Louis, la résuite dans ses cutreprises.

Richelien fut precque toujours en état de prouver à son maitre que, pendant qu'il netravaillait que pour Houtneur de la France, ses encemis employaient contre lui des moyens odieux, plus maiolles na royaume qu'à lui-même. Cette différence indique la cause de ses soucés et de ieurs reçres. Par exemple, dans cette circonstance, il est plus que probable que les Marillae et leur cabale eurent dessein de faire échoure le ministre dans la guerre d'Italie, qui était son ouvrage, pour lui enlever la confiance du roi; et que, s'ils avaient été sûts de loi attirer quelque désavantage éclatant, ils n'auraient pas hésité dy sacrifier

<sup>(1)</sup> Journal de Réchel., tom. I, pag. 80. — Lumières pour l'hist de France, p. 840. (2) Vislart, pag. 238 et 437. — Mém. Rec., tom. VH, p. 7.

<sup>(2)</sup> Vinnet, 193, 230 et 437. - Mem. Mec., tom. Vit, p. 7.

la vie des soldats et l'honneur de la nation. En effet, on ne peut guére attribuer qu'à ce projet criminel l'état où se trouva réduite l'armée que commandait le ministre : privée d'argent que le garde des cœus s'était engagé de fournir, privée de recrues qui devaient partir de l'armée de Marillac; de sorte que, s'il n'ent pas été dans les desseins du roi de volor lui-n'eme à son secours, l'Italie serait peu-être encore devenue le tombeau des Français, en même temps qu'elle aurait été l'occasion infaillible de la chute précipitée du carcidinal.

L'arrivée du roi sur la frontière ne remédia pas tout d'un coup au mal. Le premier ministre fut obligé de demander, comme en suppliant, au surintendant, les fonds que celui-ci voulait appliquer à un autre objet; et, pour avoir les troupes de Marillac qui devaient renforcer l'armée d'Italie, il fallut y appeler le maréchal lui-même, et lui offrir de partager l'honneur de la victoire. Avec ces secours, le roi eut bientôt conquis la Savoie; mais cette conquête était à peine achevée, qu'une maladie aiguë le surprit è Lyon, où il était revenu pour quelques jours se délasser de ses travaux (1). Le danger fut extrême et donna lieu à bien des craintes et des espérances. Couché sur son lit de douleur, le monarque ne fut pas plus exempt que les autres hommes des fatigues d'esprit qu'on n'épargne pas assez aux mourants. Chacun'

Mém. d'Aubery, tom. I. p. 783. — Mém. d'Orlèans, tom. I. p. 106. — Journal de Richelieu, pag. 80. — Vialart, pag. 454. — Brienne, tom. II, pag. 9. — Mercare, tom. XVI — Mémoire Rec., tom. VII, p. 282.

voulait fixer son attention et l'intéresser à tout, lui à qui tout allait échapper. Le cardinal, ayant le plus à craindre d'une femme irritée, prête à devenir toutepuissante, supplia Louis de pourvoir à sa sûreté. Le moribond fit venir le duc de Montmorenci : « Promettez-moi, lui dit-il, et donnez-moi votre parole d'honneur, qu'à la première demande de monsieur le cardinal, vous prendrez une bonne escorte, et le conduirez vous - même à Brouage. » Le généreux Montmorenci donna sa parole. Le prélat, du consentement du roi, entretenait dans cette ville une forte garnison; il comptait s'y dérober au premier coup de la vengeance, et se retirer de là par mer à Rome, s'il ne voyait pas la possibilité de vivre sûrement dans son diocèse, ou même de rentrer dans les affaires dont il avait send la clef.

La convalescence de Louis rendit ses précautions inutiles; mais elle exposa de nouveau ce prince aux persécutions de toute la cour, liguée contre le prélat. Qu'on se représente une mère, une épouse, joignant des plaintes accompagnées de larmes et de sollicitations pressantes aux attentions tendres dont un malade sent si bien tout le prix, et on ne sera pas surpris que le roi ait promis de congédier le cardinal. Moins étonné sera-t-on encore, que, réfléchissant sur la multitude et l'importance des affaires dans lesquel-· les il se trouvait engagé, il ait résolu en lui-même de tont tenter pour conserver son ministre (1). Il espera de trouver le moyen de concilier les égards qu'il devait à sa mère avec ses besoins, et il se flatta qu'elle (1) Dupleix, p. 591. - Brienne, tom, II, p. 21,

p'exigenit pas rigoureusement l'eloignement d'un homme si nécessire. Ce plan était bien conçu, mais il fallait beacqup de prudence pour en ménager l'exécution, et malheureusement Louis en manqua dans un point escritie : il en la faiblese d'avouer au cardinal, dans un moment de confinuee, les tentatives faites contre lui; de circonstaucier les faits, et de nommer les personnes. Il arriva de la que Richelieu coaçut et conserva une haine implacable contre se détracteurs, et que ceux ci, appréhendant la vengeance d'un homme si habile, crurent qu'il n'y avoit pour eux de salut que dans sa perte, et qu'ils y travaillérent sans relache.

Si la réconciliation avait pu se faire, elle se serait conclue pendant le retour de Lyon à Paris. Richelien y épuisa tout l'art et toufe l'adresse qui l'avaient autrefois fait estimer et aimer de Marie, Il se mit avec elle sur la Saône dans le même bateau : il fut enjoué, prévenant, attentif, complaisant, et n'oublia rien de ce qui pouvait la guérir de ses préventions, et l'engager à lui rendre ses bonnes graces. La reine dissimula, et parut se rendre à ses désirs; les confidents de Marie, les personnes attachées au cardinal, se traitèrent en amis. Le voyage fut très-gai : mais i peine la reine fut-elle arrivée auprès de son fils, qu'elle le somma d'exécuter sa promesse et de renvoyer Richelien, et avec lui la dame de Combalet, sa nièce bien - aimée, et tous ses serviteurs, parents et protégés, qu'elle roulait qu'on fit disparaitre de sa présence. Le roi, embarrassé, essaie encore de sléchir sa mère; il la prie, la conjute de recevoir les excuses de la nièce, et d'agréer les prières et les promisses de l'oncle; dont il sora lui-même grant. Il engage le prélat à accorder quélque chose au ressentiment d'une femme, à prescrire des soumissions à sa nièce, et il obtient enfia qu'à ces conditions Marie les recevra tous les deux en grâce.

Le 11 novembre, sete de Saint-Martin, jour fameux dans les fastes de l'histoire de ce temps, et qu'on a nommé la journée des dupes, est fixé pour cette explication, qui devait tout raccommoder, et qui brouilla tout. Madame de Combalet est admise, en présence du roi, à l'audience de la reine, qui demeurait au Luxembourg : elle se jette à ses pieds et lui demande pardon de lui avoir déplu. Marie la reçoit froidement; et bientôt, lasse de se retenir, elle se laisse aller à toute la fougue de son caractère, l'accable de reproches et d'injures, la traite d'ambitieuse; d'ingrate, de fourbe, de femme débordée, et avec tant de pétulance, que le monarque ne peut la contenir, et est obligé de faire signe à cette dame de se retirer (1). Il tâche de calmer sa mère, la conjure de se modérer; et, croyant avoir trouvé un moment favorable, il appelle le cardinal. Celui-ci, qui avait vu sortir sa nièce tout en larmes, entre lui-même en tremblant. Cette scène commence et finit comme l'autre, La reine, plus irritée qu'adoncie par les excuses de Richelieu, qu'elle traite de soumission hypocritei,

(1) Mem. Rec., tom. VII, pag. 285. — Bassompierre, tom. III, p. 325. — Lumierre pour Chist, de Frence, p. 695. — Brience, tom. II, p. 30. — Mem. d'Orléan, p. 107. — Journ. de Richel., potte I, p. 73.

pleure sanglotte, s'écrie que le cardinal est un perfide, un scélérat, l'homme le plus méchant et le plus détestable du royaume, « Vous ignorez ses projets, dit-elle à son fils; il n'attend que le moment où le comte de Soissons aura épousé sa nièce, pour lui mettre votre couronne sur la tête. Mais, madanic, lui disait le roi attendri et ému, madame, que dites-vous là? A quel excès vous transporte votre colère? C'est un homme de bien et d'honneur; il m'a toujours servi fidèlement; je suis très-satisfait de lui; vous me désobligez, vous me mettez à la gêne; j'aurai de la peine à revenir du chagrin que vous me faites, » Peu touchée de l'état violent où elle mettait son fils, dont peu de chose altérait la santé, elle persévère dans son emportement; il est obligé, pour mettre fin à une scène aussi désagréable, d'ordonner brusquement au cardinal de sortir. Celui-ci se croit perdu; il se retire consterné, et peu après le roi sort lui-même, profondément blessé de la double offense de sa mère, qui lui manquait si ouvertement de parole et d'égards.

Aussitôt que la reine se trouve seule, ses femmes entrent; ses contidents, ses officiers, ses domestiques s'empressent; tout le monde est bien venu. Elle leur raconte d'un air de triomphe ce qu'elle a fait, comme elle a humilié le cardinal, comme il était confus et désespéré; elle ajoute que, si son fils ne lui a pas donné gain de cause devant son ministre, c'est par une condescendance qui ne durera pas : tous ceux qui l'entendent applaudissent à sa fermeté. Les courtisans, vogont que le roi ést retiré sans rien dire, que tout est en désordre et en confusans in desordre et en confusans que tout est en désordre et en confus

sion chez le cardinal, qu'il brûle ses papiers, qu'il fait emballer ses meubles, et se dispose à un prompt départ, les coutisans, cette nation mobile, qui tourne sans cesse au vent de la faveur, courent en foule chez la reine, remptissent ses appartements. Elle se montre, parle, écoute, caresse, remercie, et respire avec volupté l'encens que ses flatteurs lui prodiguent.

Mais Richelieu, tout déconcerté qu'il paraissait, n'était pas sans espérance. Saint-Simon, favori du Foi, qui avait tout vu, tout entendu, et qui était tout dévoué au cardinal, lui rendit en cette occasion le plus grand service en lui faisant dire d'avoir bon courage. C'est à lui que nous devons la connaissance des perplexités de Louis XIII. « Eh bien! lui dit le roi en quittant sa mère, que dites-vous de cela? J'avoue, répondit le favori; que je croyais être dans un autre monde : mais cufin, sire, vous êtes le maître. Oui, je le suis, répliqua le roi, et je le ferai sentir, » Mais il lui en coûtait pour exécuter cette résolution. « L'obstination de ma mère me fera mourir, disait-il à Saint-Simon. Son entêtement contre le cardinal est si grand, qu'il est impossible de lui faire entendre raison. Elle veut que je chasse un ministre qui me sert fidèlement, et que je confie l'administration de mes affaires à des ignorants, plus attachés à leurs préjugés qu'à la raison, et préférant leur intérêt particulier à celui du royaume. » Cependant il hésitait à heurter de frout l'obstination de la reine-mère. L'incertitude dont son esprit était agité se peignait dans ses mouvements; il se promenait à grands pas, se jetait sur son

lit, se relevait précipitamment, demandait à boire, cherchait à la fenêtre la fraîcheur de l'air, et ouvrait ses habits comme un homme qu'un feu intérieur aurait dévoré. Dans cet état, un mot de Saint - Simon fut comme un trait de lumière qui le décida. « Je suis persuadé, dit-il'au roi, que, pour l'intérêt de son service, votre majesté protégera le cardinal contre une cabale de gens sans mérite, qui en veulent plus au ministère qu'au ministre. Sans attaquer directement la reine-mère, votre majesté peut se contenter d'éloigner ceux qui lui inspirent des idées contraires à votre volonté; et tout ira bien ensuite. » Cet expédient plut à Louis : et, afin d'être plus libre de le suivre, il résolut de quitter Paris, et de se rendre à Versailles. Cependant le cardinal de La Valette, sur le bruit du départ de Richelieu, était allé le trouver, et lui représentant que le plus mauvais partiqu'il pût prendre était la retraite, il le détermina à se rendre au contraire à Versailles, et à y faire valoir ses services pendant que les courtisans lui laissaient encore la place libre. Il l'y accompagna, et le ministre, n'osant paraitre d'abord devant le roi, il se présente seul, à l'effet de s'assurer de ce qu'il y avait à craindre ou à espérer pour son ami. Aussitôt que le roi l'apercut ; « Vous avez sans doute été bien surpris? lui dit-il. Plus qu'on ne peut imaginer, répond La Valette. Monsieur le cardinal, reprend le monarque, a un bon maître : allez lui faire mes compliments: et dites-lui que sans délai il se rende à Versailles. » Le cardinal averti parait, il presse et embrasse les genoux du roi; mais, après les premiers remerchments, il le prie de lui permettre de quitter le ministère : le prince refuse; le prélat insiste. On prétend qu'il ne faissit pas cette demande de bonne fois cependant il est possible qu'il rût peut-être mieux aime faire sa retraite, que de so trouver par la suite exposé à de pareils assauts. Mais le roi le tranquillisa à cet égard, en lui promettant de le protéger contre tous.

Ce fut alors qu'ils prirent, dans le plus grand secret, des mesures dont l'exécution canas hien de la surprise. Marillac, garde des secaux, fut mandé pour pravailler avec le roi : il accournt, plein de l'idéo qu'il allait désormais tenir le timon des affaires; son illusion ne dura qu'une nuit : au point du jour, il fut enlevé et enfermé dans une prison; les secaux lu inent ôtés, et donnés à l'Aubespine, marquis de Chateauneut. Son frère le maréchal, commandant en Italie, instruit de l'intrigue, attendait à chaque instant un courrier qui devait lui annoncer la disgrâce du cardinal, et la promotion de son frère au ministère. Le courrier artiva, mais adressé au maréchal de Schombers, avec arda de

leç instruit de l'intigue, a thrudait à chaque instant un courrier qui devait lui annoncer la disgrâce du cardinal, et la promotion de son rêre au ministère. Le courrier artiva, mais adressé au marchal de Schomberg, avec ordre de se saisir de son collègue, et de l'envoyer sous bonne garde daus une citadelle de France, ce qui fut exécuté. En même temps que ces changements se faisaient, Brienne, secrétaire d'état, partit de Versailles, et alla les annoucer à la tente partit de Versailles, et alla les annoucer à la maison : mais on ne garda pas les mêmes mémagements pour la jeune reine, qu'i s'était jointe à la bellemeire contre le cardinal; son époux lui dat plusiers demens qu'elle aimait, et qui s'était un telége de

l'union des deux reines (1). L'ambassadeur d'Espagne, qui l'avait conseillée, fut prié de ne point paraître si souvent à la cour, surtout auprès d'Anne d'Autriche. Enfin, il n'y eut d'épargné, au milieu de ce tourbillon général, que le duc d'Orléans et les personnes de sa cour. Loin de les changer, le cardinal les confirma dans leurs emplois. Il augmenta même leur état : au président Le Coigneux il promit un chapeau de cardinal; une duché-pairie à Puy-Laurens: des gratifications et des dignités à ses confidents; mais toujours à la condition qu'ils entretiendraient leur maître dans des dispositions favorables au ministre, et qu'ils répondraient de sa conduite. Ainsi, tenant en main la crainte et l'espérance, comme deux rênes qu'il tirait ou lâchait à volonté, il se serait procuré quelque tranquillité, si la fougue des intrigants pou vait être domptée.

La reine-mère, après un pareil éclat, aurait d'a sentir que tout ascendant sur l'esprit de son fils était perdu, estqu'elle n'avait de parti à prendreque de quitter totalement les affaires. Plus prudente, ou mieux conseillée, elle serait restée à la cour, jouissant tranquillement des prérogatives de mère du roi, ou se serait retirée dans une province, où on ne lui avarit certainement refusé aucun des avantages qu'elle pouvait désirer, pourvu qu'ils eussent été eans précen-

(1) Ces deux reines, parlant un jour ensemble de leux commune digrace, interient des montis de consolation des pasumes, dont elles citaisent des passages latins, « Nogeri, oyant tent de veriest, dit à la reine-mère, en sa ficon ordinaire de manvais bossifion: Madamo, que rous este docte! Pour moi, je ne sais qu'un verset : » Nolite confidere in prancipioux. (Yoy, Journal de Richeleius, partie I, p. 41-1.) tions au gouvernement: mais Maric, quoi que battue par une si furieuse tempête, dédaigna le port qui se présentait; elle se rembarqua, au contraire, avec une nouvelle intrépidité sur la mer orageuse des intrigues, et se flatta que son habitet la préserverait du naireage, il serait inutile de raconter les moyens employés par la reine et le cardinal pour se supplanter, et l'on présume assez ce que peuvent essayer, et un beme opinitire qui, malgré des deboires de toute espèce, ne perd jamais l'espérance de l'emporter, et un homme impérieux qui ne veut pas même être soupconné de soulfirir des bornes à sa puissance.

Le duc d'Orléans fit alors une action qui n'aurait été que ridicule de la part d'un particulier, et qui était de conséquence de la part d'un prince. Le blame en retomba sur la reine, et les préventions du roi contre elle en augmentèrent. On doit se rappeler qu'elle s'était brouillée avec Gaston, au sujet de la princesse de Gonzague. La mère et le fils se raccommodérent et se rebrouillèrent encore, parce que Marie trouva mauvais qu'après la scène du Luxembourg son fils n'eût pas pris assez ouvertement son parti : elle fit ensuite des démarches pour regagner Gaston dont elle avait besoin. Malheureusement il y eut alors quelques lenteurs dans l'exécution des promesses faites auparavant, par le ministre, à Puy-Laurens et à Le Coigneux; et il devint par là plus aisé aux émissaires de la reine - mère de persuader au prince un éclat contre Richelieu. En conséquence, le 30 janvier, escorté d'une foule de gentilshommes qui paraissaient disposés à tout pour servir sa vengeance, il va chez le cardinal, entre avec fracas, et le regardant d'un air fier et menacant : « Je viens, dit - il , retirer la parole d'ami que je vous ai donnée, et vous déclarer, au contraire, que je saurai punir un fourbe qui fomente la désunion dans la famille royale, Ingrat et persécuteur envers ma mère, et insolent à mon égard, sans votre qualité de prêtre j'aurais déjà puni votre audace; mais sachez qu'il n'est pas de caractère qui puisse soustraire au juste châtiment qu'il mérite un sujet assez osé pour offenser des personnes du rang de ma mère et du mien. J'abandonne une cour où vous dominez, et je me retire dans mon apanage. Si l'on m'y attaque, je saurai m'y défendre.» Après ce peu de mots, sans vouloir entendre ni excuses ni explications, il monte dans son carrosse, et part avec ses principaux officiers pour Orléans, laissant bien débarrassé le cardinal, qui ne s'attendait à rien moins qu'à se voir poignardé. Le roi n'était point en ce moment à Paris. Averti par Richelieu, il revient avec hate, rassure son ministre, auquel il promet de servir de second envers et contre tous, sans en excepter son propre frère, et se rend chez sa mère à laquelle il laisse entrevoir qu'il la soupçonne d'être complice de cette évasion. Marie semble étonnée, ct nie d'y avoir aucune part; mais on découvrit que, quelques jours auparayant, elle ayait rendu au duc d'Orléaus le dépôt des bijoux de sa première femme, et on ne douta plus de la connivence.

Cette équipée, ainsi l'appelait Louis XIII, ne s'était point faite sans motifs et sans mesure; car il ne faut pas croire que les confidents de Monsieur, d'après ·lesquels il pensait et agissait, n'eussent dessein, que de venger sa mère (1). Comme la conscience leur reprochait bien des atteintes portées à la promesse qu'ils avaient faite de ne plus cabaler, ils craignaient la prison, et la faisaient craindre à leur maître. Ils lui persuadèrent que le roi, étant d'une santé très-faible depuis sa maladie de Lyon, ne pouvait vivre long-temps; qu'il n'était question que de demeurer quelques mois à Orléans, et que, si on était obligé d'en sortir, le pisaller serait d'aller attendre hors du royaume. Pour être en sûreté à Orléans, Monsieur faisait lever des troupes en Quercy et en Limousin, où Puy-Laurens avait des habitudes. Il rassemblait autour de lui les seigneurs curieux de nouveautés, dont les principaux étaient le comte de Moret, fils de Henri IV et de Jacqueline de Beuil; Charles, due d'Elbeuf, et Louis de Gouffier, duc de Rouannes; enfin, il n'était parti de Paris que la main bien garnie, par les soins du président Le Coigneux, qui avait fait des fonds considérables, sous le nom de trois financiers très-acerédités,

Louis entama une négociation avec son frère : on lui fit les offires les plus flatteuses pour l'engager à roveinr à la cour. Le roi alla jusqu'à vaincre sa répuguance pour le mariage de Gaston, et propost de lui donner la princesse Marie : mais Monsleur répondit opiniatriement qu'il voulair restér à Orléans. Louis menaça d'aller l'en tirer. La chose n'était pas difficile, si le monarque n'eût pas cru devoir commencer par assurer de sa mère, dout la réconciliation avec le cardinal pouvait terminer tous les différends pour le

<sup>(1)</sup> Mêm. d'Orléans, p. 120.

présent et l'avenir; mais il aurait fallu qu'elle cât été sincère. Or, Richelieu ne comptait pas beaucoup sur cette sincèrie. Il voultu mettre, pour base du traité, que la reine abandonnerait à la justice du roi ses mau-vais conseillers. Cétait une condition bien dure, si on prétendait la forcer de leur laisser subir une peine afflictive; mais ce n'était pas trop exiger, si on entendait par la qu'elle les ésolignerait de sa personne-le refus qu'elle en fit persuadat à son fils qu'elle véulait toujours se réserver des moyens pour troublersan royaume; et il songea sérieusement à prendre des mesures qui pussent enfin lui procurer de la trandicial de la consein de la trandicial de la consein de la trandicial de la consein de

Il fut tenu, à ce sujet, un grand conseil. Le cardinal, comme trop intéressé, ne voulait pas y parler; mais, vaincu par le désir du roi et par les prières des autres conseillers d'état, il prend enfin la parole (1). Il peint d'abord l'Empire, l'Espagne, l'Angleterre, la Lorraine, la Savoie, humiliées des succès de Louis, jalouses de sa gloire, et cherchant dans les cabales de la cour les movens d'interrompre ses prospérités. Il représente ensuite l'union des deux reines et du duc d'Orléans comme une conjuration toujours subsistante fque les parlements, les calvinistes, les puissances étrangères trouvent, au moindre mécontentement, prête à les seconder. « Vous avez vu, sire, il y a quelques années, ajouta-t-il, une simple intrigue de femmes liées avec de jeunes Anglais, vous causer les plus vives alarmes, et vous forcer de faire couler du sang. A présent, que n'avez-vous pas à craindre

<sup>(1)</sup> Mem. Rec. , tom. VII , p. 302.

d'une faction qui voit à sa tête les premières pessonnes de l'état, qui se vantent que l'Espagne et l'Angle-terre ne la laisseront pas manquer d'argent, ni l'Allemagne d'hommes; d'une faction qui a cu l'audace, lorsque vous avez fait arrêter le murchal de Marillae, d'exciter le gouverneur de Verdan, placé par ce criminel, à défendre la place contre vos troupes; qui enfin a enhardi le président Le Coigneur, chancelier de Monsieur, à casser par un arrêt de son conseil un arrêt du yôtre? Si ces attentats restent impunis, c'en est fait de votre autorité.

Le cardinal fait voir ensuite que ces désordres sont l'ouvrage de la passion de la reine-mère; qu'elle a juré de le perdre, qu'elle l'a déclaré à Bullion et mille autres, et qu'il ne faut pas compter qu'elle guérisse jamais de cette maladie. « Or, ajoute-t-il, tant que le duc d'Orléans pourra espérer de la voir réussir, il se tiendra joint à elle; et, peudant que votre majesté sera occupée de ces objets, comment pourra-t-elle pourveir aux affaires du dehors et aux besoins de l'état? Chaque jour il paraîtra de nouveaux mécontents; ceux qui vous resteront attachés deviendront importuns à force de prétentions et de demandes : il faudra les enchaîner par des bienfaits continuels; et il-pourrait se rencontrer telle circonstance dans laquelle il serait impossible d'arrêter le mal qu'on aurait laissé croitre.

Aprés avoir ainsi alarmé le roi sur son autorité, Richelieu présente à ce caractère ombrageux d'autres craintes pour sa sûrcté. « Dans une maladie, dit-il, ces ennemis couverts que vous aurez tolérés peuvent se rendre maîtres de votre personne, sans que vos plus fidèles serviteurs puissent vous secourir, sans qu'ils pnissent eux-mêmes sauver leur vie ou leur liberté, parce qu'alors tout le monde tourne du côté dn soleil levant, Même chose peut arriver à l'occasion d'une défaite; d'un mauvais succès que les malintentionnés auront eux-mêmes provoqué, afin d'en rejeter la faute sur vos fidèles ministres. Alors vos meilleurs serviteurs resteront à la discrétion de courtisans envieux, de femmes aigries, dont le penchant pour la vengeance est connu. » De cet exposé, le prélat conclut que ces mans menaçants ne peuvent être prévenus que par des remèdes extrêmes. « Car les remèdes faibles appliqués aux grands maux ne font que les augmenter. Les remèdes forts tuent ou guérissent; et; dans la circonstance où nous sommes il faut ou ne pas toucher la plaie, ou l'ouvrir entiè-

Le cardinal discuté ensuite les moyens propres à cloigner les inconvénients qu'il vient d'exposer. Il en trouve cinq : le premier, de faire une paix solide avec la maison d'Autriche, afin que, u'ayant plus de guerre sur les bras, le roi ait moins à redouter les calades domestiques; mais en proposant ce moyen Richelien le détruit. « l'ant que les étrangers, dit-il, croiront pouvoir tirer parti du mécontentement de la cour, ou ils ne souscriront point à la paix, outils ne l'accorderont qu'è des conditions honteuses, conditions qui seront à junais les semences de nouvelles guerres. Le second moyen, dit le cardinal, serait de agguer les conseillers de Monsieur. Malbeureusement, ajoute-t-il, <sup>7</sup>

une triste expérience doit nous convaincre que les plus grands bienfaits y seront inutilement employés; ils portent si impatiemment le joug du roi qu'ils ne seront jamais contents. » Le ministre cite à ce sujet plusieurs mauvais conseils donnés à Gaston, dont les suites avaient été préjudiciables à la tranquillité du roi, au succès de ses armes et au bien du royaume. « Nous avons, continue-t-il, un troisième moyen, ce serait d'apaiser la reine - mère; moyen le plus désirable, à la vérité, mais aussi le plus difficile, parce que, outre que les semmes sont très - vindicatives de leur nature, la reine est d'un pays et d'une maison où on ne pardonne jamais. Les services que j'ai eu le bonheur de lui rendre, ceux que j'ai rendus à votre royaume; l'ont - ils empêchée de se porter contre moi aux dernières extrémités? Qu'ont produit vos prières, sire, et vos supplications dans un temps où la mauvaise santé de votre majesté demandait les plus grands égards, et lorsque la reine devait voir elle-même que ses contradictions ne pouvaient qu'augmenter vos douleurs et le danger? Après cette épreuve, après les . paroles données devant son confesseur, devant le nonce du pape, paroles violées aussitôt, peut-on espérer de la faire revenir à des sentiments plus doux? Jamais elle ne sera contente qu'elle ne se voie maitresse d'exterminer tout ce qu'elle hait; et n'est-il pas à craindre que la passion de la vengeance ne la porte à des actions dont elle gémirait ensuite inutilement.

« Peut-être, ajoute de cardinal, le quatrième e moyen, qui est de m'éloigner des affaires, serait-il avantageux : en ce cas, il faut l'employer sans hésiter, et je le désire passionnément; peut-être aussi seraicil inutile. 3 lei Richelieu donne contre cet expédient des raisons plausibles ; qu'il n'est pas sûr que son éloignement agaise les esprits irrités; que d'ailleurs cette condescendence, qui sera traitée de fiblesse par la cabale, pourra l'enhardir à tout tenter pour s'emparer du gouvernement. « Néanmoins, ajouts-fil, si ce remède est bon, il faut l'employer sur-lechamp, et ne pas regarder à que/ques inconvéniens. Si au contraire les dangers sont plus grands que les avantaiges; il faut en venir au cinquième moyen. »

Ce cinquième moyen était l'éloignement de la reine-mère. L'adresse que Richelieu met dans cette partie de son discours, où il s'agit d'eugager un fils à une rupture perpétuelle avec sa mère est remarquable. Il répète ce qu'il avait déjà affirmé, que la seule passion de Marie contre lui entretient la division à la cour; qu'il n'y a d'autre parti à prendre que de la prier de s'en éloigner pour un temps, et de chaiser d'auprès d'elle les factieux qui lui donnent de mauvais conseils; que d'ailleurs, dans l'exécution de cette résolution, il faut apporter tous les égards imaginables; mais aussi que, comme on peut éprouver beaucoup de résistance de la part de tant de personnes intéressées à défendre la reine, il faut prendre si bien ses mesures qu'on ne manque pas de réussir. « Car, commencer sans finir; ce serait se perdre irrévocablement. » Le sens de cette phrase, sous une expression adoucie, était que, si la persuasion ne suffisait pas, il faudrait employer la force : aussi le cardinal, qui sentait la dureté de ce conseil, emploie-t-il toute son éloquence à en justifier la nécessité. « Je sais, dit-il, que je vais être diffamé par ce violent caustique; que tous les maux dont j'ai voulu par là garantir l'état vont retomber sur moi; mais c'est un malheur inévitable dont il ne faut pas plus s'embarrasser qu'un chirurgien qui coupe un bras ne s'alarme du sang qu'il fait perdre. Si je ne considérais que moi, jamais je ne donnerais un pareil conseil, parce qu'on peut croire que je ne le donne que par vengeance. On va dire que c'est la créature qui attaque le créateur, et que je paie les bontés de la reine de la plus noire ingratitude. Les satires, les pasquinades, vont voler de toutes parts: et, si je suivais mon inclination, jaimerais mieux tomber sans reproche que de m'affermir par ce moyen : mais comme je dois présérer la sureté de votre personne, celle de votre couronne, à ma propre réputation, je ne crains pas de dire devant sous, sire, et devant votre conseil, que ce dernier avis est le mien. Mais s'il vous plait de le suivre, ajoute Richelieu en homme qui sait se sacrifier noblement, je supplie votre majesté de me permettre de quitter le ministère, où je ne serai plus nécessaire, parce que ce coup imprévu dissipera la cabale; et les ministres que vous garderez suffiront. L'esprit de la reine-mère guérira d'autant plus tôt qu'elle se trouvera dans l'impossibilité de malfaire, et qu'elle ne sera plus assiégée par ceux qui la portent à la vengeance. Eux-mêmes, privés de son appui, chercheront à s'accommoder. Nos ennemis, ne comptant plus sur nos divisions, se disposeront à la paix pour leur propre intérêt. En peu de temps vous verrez, sire, votre royaume florissant, vos sujets soumis, et vous acquerrez l'estime des peuples, qui est toujours mesurée sur des succès. α

Montrer au roi la possibilité de ces avantages, même sans le concours du ministre, c'était les montrer bien plus certains encore, si le ministre continuait à tenir le timon du gouvernement : aussi Louis n'hésità-t-il pas sur le parti qu'il avait à prendre. Les personnes appelées à ce conseil furent toutes de l'avis de Richelieu, avec cette restriction cependant, qu'il ne fallait pas lui laisser quitter le ministère; et la disgrâce de la reine fut décidée.

Elle était à Compiègne, où elle avait voulu suivre le roi qui s'y était rendu avec intention, parce qu'encas de résolution vigoureuse, "il était plus aisé de l'exécuter dans cette ville qu'à Paris (f). Le 23 février, au point du jour, Louis fait éveiller sa femme. Les ordres avaient été donnés la veille, et, en moins d'une heure, le roi, la reine, les seigneurs, les ministres, tout fut parti, à l'exception de huit compagnies des gardes, cinquante gendarmes et cinquante chevaulégers, qui restèrent pour garder la reine-mère, sous prétexte de lui faire honneur. Le maréchal d'Estrées les commandait : il eut ordre de faire partir la princesse de Conti, sœur du duc de Guise, remariée secrètement à Bassompierre, pour son château d'Eu, sans lui permettre de parler à la reine; ce qui fut exécuté. A son réveil, Marie se trouva dans une solitude accablante. La plupart de ses femmes avaient été changées. Vautier, son médecin, était prisonnier;

(1) Journal de Merc., tom. XVII.)

elle iguorait le sort de ses autres confidents (1). Quand elle voulut s'en informer au maréchal, quièlle fit appeler auprès de son lit, quand elle lui demanda ce qu'on exigeait d'elle, il répondit très respectueusement que le roi lui ferait savoir incessamment sa volonté.

La journée se passa dans cette perplexité. Le lendemain arriva le sieur Brienne de La Ville-aux-Clercs, conseiller d'état, chargé de proposer à Marie de se retirer à Moulins. Ce fut le commencement d'une négociation qui dura cinq mois. Chacun y employa les armes propres à son caractère; la reine, les plaintes, les hauteurs, les prières, les menaces, les promesses, les subterfuges, les maladies feintes, quelquefois de véritables, occasionées par le chagrin. Le ministre montra nnc fermeté toujours uniforme, n'écoutant aucun projet, que l'obéissance de la reine n'en fût la base, c'est-à-dire, qu'elle commençat par se confiner dans quelque endroit dont on conviendrait. Il est vrai qu'à la longue on modéra la dureté des premières propositions; on lui offrit des châteaux plus logeables, avec le gouvernement de la province où elle demenrerait, de l'argent, des pensions, enfin toute l'autorité qu'elle pouvait désirer : mais c'était toujours quitter la cour et les affaires; sacrifice auquel elle ne pouvait se résoudre.

Pendant les délais, la condition de ses partisans empirait. Entre les seigneurs de marque, le seul Bas-

<sup>(</sup>t) Aubery, Mém. tom. 1, pag. 313. — Vislart, pag. 489. — Brienne, tom. II, p. 50. — Journ. de Rich., part. 1, pag. 147. — Bassomp., tom. III, p. 334.

sompierre fut arrêté; mais on ôta à la dame Du Fargis et autres affidées de la reine-mère les charges qu'elles avaient, tant auprès d'elle qu'auprès de sa belle-fille. Plusieurs personnes distinguées perdirent leurs emplois, et furent arrêtées ou éloignées : trop heureuses celles qui purent se choisir un asile dans les pays étrangers. On commença à parler de faire le procès aux deux Marillac prisonniers. Le père Chanteloube, confident de la reine-mère, fut exilé; et, à mesure qu'elle différait d'obéir, on lui enlevait, tantôt un secrétaire, tantôt un officier de sa maison, tantôt une femme qui lui plaisait, sous prétexte que ces personnes lui donnaient de mauvais conseils.

Gaston était toujours à Orléans. Il avait d'abord dit qu'il ne voulait qu'y vivre tranquille, éloigné de la cour, où la puissance du ministre lui faisait ombrage; mais aux premiers cris de sa mère, qui, du fond de sa prison, disait-il, réclamait son secours, il semble se réveiller de son assoupissement. Il écrit des lettres suppliantes à son frère, et menaçantes au ministre. Il déclare vouloir venger l'insulte qu'on faisait à sa mère. A ce signal, les mécontents éloignés lui écrivirent; ceux qui habitent les lieux. voisins de sa résidence s'assemblent autour de lui. Il redouble d'activité à faire des provisions d'armes et d'argent, et à envoyer des commissions pour lever des troupes (i). Tout fut tenté de la part du roi pour l'apaiser. Aux offres déjà faites de lui procurer un mariage avantageux et à son goût, on joignit des promesses de pensions, d'argent comptant, d'augmenta-

<sup>(1)</sup> Mem, d'Orleans, p. 143 .- Mem, Rec.; tom. VH . p. 315.

tion d'apanage, de charges et de dignités pour ses favoris. Ces propositions tentérent les courtisans de Gaston; ils délibéraient, et pendant ce temps ils se ralentissaient sur les précautions. Louis, au contraire, à chaque offre faisait un nouveau pas vers Orléans, avec une escorte qui pouvait passer pour une armée. Enfin les yeux s'ouvrirent : le duc d'Orléans s'aperçat qu'on allait l'investir; il fut effrayé, tout son monde prit l'épouvante, et il se sauva avec eux, le 13 mars, à travers la Bourgogne jusqu'en Lorraine, Le roi le suivit pas à pas, et, quand il l'ent poussé hors des frontières, il fit déclarer criminels de lèse-majesté tous ceux qui lui avaient donné aide ou seconts.

Après que le fils eut fait cette fausse démarche du côté de la Lorraine, la mère en fit du côté de la Flandre une aussi peu réfléchie (1). Comptant sur les intelligences de Monsieur, qu'elle crovait capables, jointes aux siennes, de soulever le royaume, elle présentait des requêtes au parlement, comme prisonnière, et sollicitait les fidèles sujets de son fils à s'armer pour la mère contre un ministre qui la tenait en captivité; on répondait à ses écrits et à ses plaintes qu'elle était libre de sortir de Compiègne, que c'était même ce que le roi désirait, et qu'il ne lui demandait que de se fixer dans quelque château dont on conviendrait. Elle répliquait que cette offre d'un autre séjour n'était qu'un leurre pour la tirer de ce chêtrau, l'enlever plus facilement dans les chemins, la transporter à Florence, et la séparer pour jamais de (r) Mem. Rec., tom. VII, p. 332.

ses enfants. Comme elle faisait retentir tout le royaume du bruit de sa captivité, on fit éloigner les gardes, et on lui laissa toute liberté. Quelques historiens disent que le ministre savait qu'elle en abuserait, qu'il était instruit de ses projets d'évasion, et qu'il les facilita, afin de lui faire commettre une faute irréparable. D'autres assurent qu'il ne la sut qu'au moment de l'exécution. Quoi qu'il en soit; il l'apprit assez à temps pour tourner toutes les mesures de la reine contre elle-même.

Elle comptait se cantonner à La Capelle, petité ville de Picardie, frontière de Fiandre, d'où elle esperait tirer du secours en cas de besoin, Elle se promettait aussi de recevoir dans cette place les mécontents de France qui s'y seraient fortifiés, aides des Espagnols, pendant que Gaston aurait occupé le roi du côté de la Lorraine. Le marquis de Vardes était gouverneur de La Capelle, en survivance de son père, et y résidait. Marie lia une intelligence avec lui par le canal de la comtesse de Moret, ancienne maîtresse de Henri IV, qui avait éponsé ce jeune homme, et par l'entremise de plusieurs autres femmes qui s'étaient réfugices auprès d'elle. On flatta le marquis d'une charge émineute à la cour quand la reine y serait reutrée; et, sur cette frivole espérance, il convint de la recevoir dans la place.

Pleine de confiance dans la justesse de ses mesures Marie sort de Compiègne le 19 juillet de grand matin et se met en route pour La Capelle. Elle ne trouva sur son chemin ni gardes ni obstacles : mais Richelieu avait dépêché à La Capelle le vieux marquis de Vardes

qui e y rendit, à point nommé, quelques heures avant la princesse II assembla la Barnison, produisit ses cordres, sempara des portes, arrêta son fils, et mit dehors toutes les fémmes. Quand Marie arriva, elle les touva dans, le faubourg très embarrassées. On, lint conseil. Retourher, sur ses pas, c'était se forger de nouyeaux fers : croire qu'à force de prères et de larmes on pourrait fléchir le vieux marquis, c'était une illusion : entrec malgre leiz, c'était une chose impossible. On prit donc la seule résolution praticables; sovoir, de gôger la Flandre espaguele, et le gouversneur, du haut de ses remparts, fit partir cette troupe qu'il aurait pu arrêter, s'il n'avait pas éte plus avanta-

Le ministre, delivré de ses deux plus dangereux ennemis, travailla à purger la cour, non-seulement de ceux qui lui étaient contraires, mais de ceux mêmes qui ne lui étaient pas favorables. Le due de Guise, n'ayant pas voulu ceder de bonne grace l'amirauté du Levant, fut mandé de son gouvernement de Provence, pour venir s'expliquer sur que ques soupcons d'intelligence avec les Espagnols. Il ne crut pas qu'il fût prudent d'entreprendre de se justifier en personne, et il aima mieux quitter le royaume sous prétexte d'un pelerinage à Lorrette (1). D'Epernon de fier d'Epernon, s'estima heureux d'acheter sa tranquillité par des soumissions. Les précautions de Richelieu ne se bornèrent pas à éloigner ses ennemis de France. Il obtint du duc de Savoie que l'abbé Scaglia serait relégué à Rome; et les autres souverains, qui (1) Mem. Rec., tom. VL p. 500.

<sup>(1)</sup> Mem. Rec., 10m. VI, p. 500.

avaient besoin du ministre, tels que les ducs de Florence et de Mantone, furent obligés de chasser de leurs cours tous ceux qui entretenaient des liaisons avec la reine-mère et avec le duc d'Orleans.

Il échappa à Le Coigneux une parole qui peut faire juger que ces précautions n'étaient peut-être pas sans nécessité. « Un fils de France est toujours asser fort, disait-il à Gaston, quand il peut faire pitié.(1) En effet, si celui-ci avait su inspirer de la confiance, il aurait pu armer en sa faveur l'Espagne, l'Angleterre, la Savoie, le pape, une grande partie de l'Allemagne, contre un ministre dent toutes ces cours étaient jalouses et mécontentes. Mais le duc d'Orléans et ses favoris n'étaient propres qu'à se jeter dans l'embarras, sans prévoir comment ils en sortiraient. Au lieu de l'activité et de l'application nécessaires à ceux qui forment des entreprises hasardeuses ils ne portèrent en Lorraine que l'esprit de galanterie et le goût des amusements. Les anciennes inclinations se réveillèrent, et il s'en forma de nouvelles dont on s'occupa beaucoup plus que des afficies. Monsieur n'avait peut-être dessein que de s'amuser auprès de la princesse Marguerite, sœur du duc; mais, soit estime, soit tendresse, soit engagement de politique, ou toutes ces raisons ensemble, il l'épousa secrètement. S'il crut se procurer par-là un asile sûr contre la colère de son frère, et si le duc espéra tirer avantage de cette alliance, comme Gaston l'en avait flatté, en exagérant les forces de son parti en France, ils se trompèrent tous deux. Louis vint, lorsqu'on s'y at-

<sup>-(1)</sup> Mem, d'Orleans, p. 159. ..

tendait le moins, troubler la joie de ces noces clandestines. Il parut sur la frontière, au milieu de l'hiver, à la tête d'une forte armée. Charles, sans préparatifs et sans recrues, tenta de donner le change au roi, en affectant la sécurité de l'innocence; et, se rendait au cevant de lui à Metz, il se constitus, pour ainsi dire, prisonnier entre ses mains. Mais il se vit à la veille de perdre ses états, et fut obligé d'en sacrifier une partie pour sanver l'autre. Par un traité signé à Vic le 3r décembre, il s'engagea à subordonner ses alliances aux intérêts de la France, et à recevoir garnison franç caise dans ses meilleures forteresses, dont la possession mit le monarque en état d'entre, quand il voc detait, en Lorraine, sans éprouver de résistance.

Par un article ajouté à ce traité le 6 janvier, il fut stipulé que Gaston sortirait des états du duc. Cette injonction était une suite des soupçons qui parvinrent au roi sur le mariage de Monsieur. Louis et son ministre exigèrent son éloignement, sinon pour punition d'un mariage fait, du moins pour empêcher un mariage à faire. Le duc d'Orléans se prêta de bonne grâce au désir forcé de son allié : il laissa son épouse en Lorraine, et alla joindre sa mère à Bruxelles.

Presque tous les disgraciés de la cour de Louis XIII s'y rétnirent, non-sculement outres de depir, nan possédés d'une espèce de rage contre le cardinal. Richelieu a prétendu 'qu'il' s'y formait des complots contre sa vie. Il y eut en France des gens punis du ernier supplice, comme convaincus du crime médité, et même tenté, d'assassinat et de poisons et d'autres furent flétris, renfermés, condamnés aux

galères pour des libelles virulents contre le cardinal. On livra enfin aux arrèis des tribunaux plusieurs des célagies de Bruxelles, comme conseilles au complices de leurs attentais, et ils furent soumis en effigie aux peines décernées contre eux. Si la reine-mère ne fut pas notée dans ces jugements, on n'epurgan pas ses plus intimes confidents, dont la diffunation pouvait rejaillir sur la princesse; et elle-même ne fut pas ménagée dans les écrits clandestins dont le gouvernetuent autorisait sourdement la distribution i vengeance qu'on prétendait colorer par cette raison politique, qu'il était important de ne point laisser saus réponse des imputations capables de décréditer la univistère.

Mais le cardinal ne s'en tint pas à des écrits; il fit voir par ses actions que, si la reine se croyait tout permis pour satisfaire son ressentiment, il ne craignait pas, de son côté, de se la rendre irréconciliable à jamais. Tous ceux qui balancerent entre elle et lui furent contraints de quitter la cour, d'abdiquer leurs charges et leurs emplois; et non-seulement eux, mais encore ceux de leurs parents et de leurs alliés qui passèrent pour leur être les plus attachés. Enfin . ou vit paraître sur la scène un maréchal de France, sacrifié peut-être au désir d'inspirer de l'éponyante, et à la vengeance plutôt qu'à la justice. En lisant son procès, en examinant les formes inusitées, et les circonstances mortifiantes qui y furent jointes, on no peut s'empêcher de reconnaître que, si Richelieu ne mit pas de passion dans cette affaire, il ne s'em

barrassa pas assez d'en sauver les apparences (i); Louis de Marillac, arrêté après la journée des dupes ; au milieu de l'armée de Piémont qu'il commandait, fut d'abord enfermé dans le château de Sainte - Ménéhould. On fut quelque temps à hui laisser ignorer le sujet de sa détention, et on le transféra ensuite dans la citadelle de Verdun. Alors le public out juger quels étaient les griefs qui seraient employés contre lui. Le maréchal, étant gouverneur de la frontière, avait bâti cette forteresse. Plusicurs personnes, propriétaires de maisons, fournisseurs; entrepreneurs, onvriers, s'étaient plaints de quelques vexations dans le temps de sa faveur, et on n'en avait tenu aucun compte; mais les choses étant changées, on érigea, pour les entendre, un tribunal à Verdun, composé de doux présidents et de douze conseillers du parlement de Bourgogne; et on amena Marillac prisonnier dans cette ville, où il avait dominé avec trop de hauteur : humiliation qu'on aurait pu lui épargner. Les opérations de cette commission traînérent en longueur; elle se rompit, pour ainsi dire ; d'elle-même, et fut remplacée par une autre, composée de vingt-quatre juges, en partie les mêmes, en partie choisis entre les jurisconsultes : elle était présidee par le garde des sceaux Châteauneuf, ennemi naturel du maréchal, au frère duquel il avait succèdé dans le ministère, et qui, engagé dans les ordres; avait obtenu une dispense pour sièger dans un tribu-

<sup>(1)</sup> Merc., tom. XVIII. — Vielart, p. 608. — Journal de Rich., part, II, p. 1 jusqu'à 262. — La Haie, p. 283. — Saint Germain, p. 476. — Verité défendée, p. 561.

nal criminel. La nouvelle commission tint set séances à Ruel, village près de Paris, dans la maison mêmê du cardinal, où le prisonnier fut amené; especa de prison qui parut très-étrange.

Le maréchal se défendit bien ji loommença par récuser tout le tribunal comme incompétent. Le parlement de Paris, réclamé par l'accusé, revendiqua l'affaire, et donna des arrêts qui furent cassés par des arrêts du conseil. L'autorité prévalut, et la commision fut maintenue. Marillac récusa ensuite plusieurs des membres de la cogmission; les uns comme es eunemis personnels, jou ennemis des simulée, les autres comme mal famés y d'autres comme s'étant trop ouvertiennet déclarés: mais le conseil, ayant reteau le jugement de ces motifs de récusation, les déclara mal londés. On procéda à l'instruction, et on rangea les accusations sous sept titres :

« Malversation en la fortification de la citadelle de Verdun, su les deniers; sur la conduite et sur les profits illicites. Mauvais gouvernement des armées, et malversation en l'emploi des deniers du roi. Abus te profits illicites sur le prix des manitions. Faussetés des quittances avec les comptables. Divertissement de quatre cent mille livres fournies par-le roi, en paiement des maisons prises et démoites à Werdun pour la citadelle. Application à son profit des nouveaux offices, des fortifications aux Trois-Evelpés, et des deniers de l'enchère jetée sur l'élection de Barsur-Aube. Enfin , vexation du peuple verdunois et voisins. »

Quel est l'homme, disait le maréchal, qui, après

une administration longue et compliquée, forcé. beauconp de temps après les choses passées, de répondre à deux cent soixante points d'interrogation, et à cent trente témoins, ne se trouverait pas en défaut par quelque endroit? Ponr ces oublis, ces négligences et autres fautes que l'ivresse de l'autorité fait quelquesois commettre, il implorait la miséricorde du roi , et encore affaiblissait-il la preuve de ces délits, en faisant des reproches graves aux témoins; reproches que quelques-uns méritaient. Il insinuait, dans ses défenses, qu'il y avait un autre crime, le vrai crime dont on ne lui parlait seulement pas ; c'était son atrachement à la reine-mère, dont sa femme avait l'honneur d'être parente. Quelques historiens rapportent que, dans un conseil tenu avant la journée des dupes, Marillac avait été d'avis de faire porter au cardinal sa tête sur un échafaud. Ils ajontent que Richelieu se plut à faire subir à chacun de ses ennemis la même peine dont ils l'avaient menacé. Ainsi la reine-mère fut punie par l'exil, Bassompierre par la prison ; et Marillac par la mort. La commission, par une extension forcée donnée à la définition du péculat, et une application pareille des peines stipulées contre ce crime dans des lois surannées, le condamna à avoir la tête tranchée en place de Grève, atteint et empaineu des crimes de péculat ; concussions , levées de deniers , exactions , faussetés et suppositions de quittances, foule et oppression faites sur les sujets du roistettions

La sentence fut éxécutée le 9 mais Marillac mourut en chrétien résigné, sans impatience, quoique dans l'exécution on n'onit rien de ce qui pouvait la rendre dure et humiliante. On remarqua qu'en persévérant jusqu'à la fin à se dire innocent des crimes dont l'arrêt le chargeait, il avona que sa conscience lui en reprochait d'autres qui méritaient que la justice divine s'appesantit sur lui. Cef aveu, réitéré avec amertume. fit croire que les remords, dont cet infortuné était déchire, venaient de la conduite qu'il tint lorsque, pour faire échouer le cardinal en Italie, il différa d'envoyer les secours que Richelieu demandait, et de ce qu'il cansa, par ces délais affectés, la mort de beaucoup de Français, Les écrits publiés alors en faveur du minise tère autorisèrent cette conjecture; ils insinuèrent que ce crime était le vrai motif de sa condamnation, et qu'on l'avait tenu secret par respect pour la reinemère, qui se serait trouvée impliquée dans le procès. Sa famille out part à son malheur. Sa femme mourut dans un village où elle s'était retirée en attendant le sort de son mari : et Michel de Marillac , son frère, garde des sceanx, traîna une vie languissante dans une prison, où le chagrin abregea ses jours. Leurs amis, mal accueillis à la cour, s'en éloignèrent et le ministre se trouva tout-puissant dans le royaume, où la crainte imposa silence à ses envienz.

Maie it se furna un orage au delnorse les cours de Bruxelles, c'est-à-dire, celle de la reine-mère et celle duduc d'Orièmes, avaient fait les plus grands efforts pour sauver le maréchal de Marillac Elles avaient employé les prioces auprès des jues, les meaces deprise à partie, l'intervention du perfement de Pairs; les trusatiyes d'eulevre des personnes chères au castdual, telles que la duchesse d'Aiguillon, se mice;

pour les faire servir d'otages ou de représailles, et enfin, disait le prélat, jusqu'à des complets contre sa vie. Elles se trouvaient désormais réduites à des plaintes et à des projets de vengeance; mais projets si mal concertés, qu'on aurait dit qu'elles ne travaillaient qu'à rendre Richelieu plus absolu, et à lui fournir les occasions de se défaire du reste de ses ennemis. Car c'était pour une mère et pour un frère un mauvais moyen d'amener le roi à leur volonté, c'està-dire, à sacrifier Richelien, que de s'allier avec tons les ennemis naturels de son état, de faire soulever son royaume, et d'y introduire des troupes étrangeres. Il devait, au contraire, arriven de la que ces entreprises, rendant le ministre plus nécessaire, le rendraient plus précieux; et, en effet, aux premières nouvelles de ce qui se tramait à Bruxelles, en vit entre Louis et Richelien un concert, une émulation d'activité, telle qu'on la remarque entre personnes; qui ent le même intérêt à se défendre.

Outre l'erreur commune à tous les hommes, de croire que les autres deivent penser comme eux. le. duc d'Orléans avait le défaut particulier aux grands. de se persuader que le public ne peut manquer de. prendre part à leurs querelles (1). Amsi, Gaston s'imaginait que, sitôt qu'il paraîtrait en France avec quelque force, tout le royaume se révolterait en sa faveur. Il ne ponvait tirer de grands secours des Espagnols, qui n'osaient encore se déclarer ouvertement; mais, ne voulant pas perdre l'occasion d'exciter des troubles, ils licencièrent des troupes que Monsieur (1) Merc, tom. XVIII - Mem. T'Orleans, p. 1707 15 1000

prit à sa solde. Pour les payer, il mit en vente ses diamants, ceux de sa mère et ceux de sa première femme; mais personne ne se présenta pour les acheter, dans la crainte que le roi ne les revendiquât comme pierreries de la couronne. Le prince écrivit aux gouverneurs des places et des provinces de France : quelques-uns lui firent des réponses polies, et il les regarda comme des engagements à son parti. Avec ces espérances, avec une armée qui ne ressemblait qu'à une escorte, avec des voitures chargées de manifestes véhéments contre le cardinal, et des commissions pour lever des troupes, il entra en France dans le mois de juin; trop tard pour le duc de Lorraine, que le roi, prévoyant ses desseins, avait, par une nouvelle attaque et par un nouveau traité signé à Liverdun, affaibli, désarmé et mis hors d'état de servir Monsieur; trop tôt, au contraire, pour le duc de Montmorenci, qui n'avait pas encore eu le temps de faire ses préparatifs.

On est étonné de voir ce seigneur au nombre des ennemis du cardinal, lui qui avait fait profession d'un attachement si fidèle au prélat, que Bichelieu, pendant la maladie du roi à Lyon, menacé d'une disgaleo et peut-être d'un plus grand mal, n'eut confiance que dans la protection de Montmorenci. Il ne parut entre eux, depuis ce temps: là, aucune brouil-lerie publique. On remarqua sesulement de la froideur qui servit aux malveillants à les animer l'un contre l'autre. Ils persuadèrent au due qui après un si grand service il n'y avâti pas de dignité à laquelle il n'eût droit de prétendre 3 surtout à celle de connétable, jus-

qu'alors presque héréditaire dans sa famille, « Mais, lui disaient-ils, en vain vous flatterez-vous d'obtenir cette charge par le canal du ministre. Loin de souffrir que d'autres deviennent puissants, son système est d'abattre les autorités particulières pour les réunir toutes en sa personne. Il n'y a qu'un moyen de réussir, c'est de vous rendre médiateur entre le roi et sa famille. Épernon a bien su tirer la reine-mère de Blois, et la réconcilier avec son fils : ce qu'Epernon à su faire, pourquoi Montmorenci ne le tenterait-il pas? Si yous réussissiez dans une si belle entreprise, l'épée de connétable ne pourrait vous manquer (1). » Ce plan de conduite, quelque couleur qu'on lui donnat, aboutissait toujours à faire la guerre au roi; et cette résolution à prendre coûtait à un Montmorenci. Mais il avait l'âme généreuse, et il trouvait beau de se sacrifier pour finir la mésintelligence de la famille royale, qui affligeait les bons Français. Les instances du frère de son roi le touchèrent. Le sort de Marie de Médicis, réfugiée dans une cour étrangère, l'intéressait d'autant plus, que les raisons de l'obliger lui étaient sans cesse remises sous les yeux par sa femme, princesse des Ursins, et parente de la reinemère. Que ne peuvent sur un cœur sensible les prières d'une épouse qu'on estime! Montmorenci se laissa gagner; mais, sitôt qu'il eut oublie son devoir, un malheur constant s'attacha à ses pas. Il voulut faire révolter le Languedoc ; la cour envoya aux états des agents qui firent échouer son dessein. Ses projets (1) Vie de Montmorenci, - Mém. Rec., tom. VII, p. 548

émient sus et rendus impossibles avant même que d'éclore. Selon quelque-suns, le cardinal de Richelieu, en souvein de leur ancienne amitie, l'averit, lui envoya des mis communs qui lui firent voir l'inutilité desses efforts, la dificulié presque innarmontable du succès. Ils ne lui cachèrent pas qu'il expossit si vie, et que, s'il tirait l'épée contre son souverain, si n'y auvait ni grâce ni pardon. Esclave d'un faux point d'houpeur, Montmorenci demeura sourd à cavisi, et reats fâdele aux engagements criminels qu'il avait contractés. Il sentait capendant qu'il se précipiently mis il ne pouvait plus s'arrêter dans sa chute, et ses compilées hattérênt sa perte.

Les enrôleurs de Gaston avaient forme sa petite armée, du côté de Trèves, de déserteurs allemands, liégeois, napolitains, rebut de l'armée espagnole, presque tous maraudeurs, voleurs, bandits, que la seule espérance de piller rassembla sous ses drapeaux. Ils entrèrent en France précédés d'une mauvaise réputation qui ne disposa pas les peuples à les bien recevoir. Peut-être le duc d'Orléans les aurait-il disciplinés, s'il avait pu les incorporer aux troupes du duc de Lorraine; mais, comme nous l'avons dit, celui - ci avait été prévenu par la diligence du roi, qui le força de désarmer. Monsieur entra en France par le Bassigny; il n'v fut recu que dans les lieux sans défense : il passa dans la Bourgogne, qui ne l'accueillit pas mieux. A l'approche de son armée, les habitants de la campagne fuvaient dans les villes, chassaient devant eux leurs bestiaux, et emportaient les meubles et les

Cette désertion n'accommodait pas une armée qui marchait sans provisions et sans magasins. Les soldats, n'ayant pas de pain, s'écartaient pour en chercher, et étaient assommés par les paysans embusqués dans les bois et les ravines qu'ils connaissaient. Cette troupe traversa précipitamment plusieurs provinces, toujours harcelée, et ne trouva quelque repos qu'en Auvergne, où elle s'étendit dans les belles plaines de la Limagne, qui étaient couvertes de blés prêts à être moissonnés, et qui furent dévastées en peu de jours. Le duc d'Orléans s'arrêta dans le duché de Montpensier, où il comptait trouver beaucoup de gentilshommes disposés à marcher sous ses étendards, et personne ne se présenta. Ce séjour donna moven aux troupes royales, qui l'ava ent toujours cotoyé, de le serrer de plus près; il appréhenda d'être investi; et. malgré les remontrances du duc de Montmereuci. qui lui représentait qu'il n'était pas encore préparé, Gaston se jeta en Languedoc.

Il y ctait attendu par deux armées qui, sous les ordres dus marchaux de la Force et de Schomberg, pénétrèrent dans la province s'ibit que, la cour fut stre de la défection du gouverneur, Échui-ci-étourdi, pour ainsi dire, par la multitude des affaires, prenait si malses mesures, qu'il laissa à Paris, dans son hôtel, six ent mille livres dout le roi s'empar (i). La ressource des états de la province, qu'il comptait faire déclarer en sa faveur, lui manquà, parce que les inembres suspects su gouvernement furent arrêés, ou veilles de si près qu'ils ne purent l'aider. Les (i) Mén éthèus en 223.

<sup>(1)</sup> Mem, d'Orleans , p. 122.

Espagnols, malgré leurs promesses, ne lui envoyèrent ni hommes ni argent. Enfin, au premier essa qu'il voulut faire des troupes de Monsieur, en attaquant le châtean de Beaucaire, il vit bien, par la nécessité où il se trouva de lever le siège, qu'il ne devait compter ni sur la bravoure des soldats, ni sur l'labileté des capitaines. Les armées du roi, au contraire, prospéraient de tous côtés; à mesure qu'elles avancient, chaque personne qu'on trouvait les armés à la main, quel que fait son mérite ou sa naissance, payait de sa tête sa rébellion, présage elfrayant pour Montmorenci.

Sa position était des plus critiques. Quoique trèsaimé dans son gouvernement, il ne pouvait compter sur aucune ville, parce qu'elles étaient toutes tenues en bride par les troupes du roi, qui remplissitent la province. Ainsi l'inclination cédait à la crainte. Le duc, qui connaissait ces dispositions, aurait voula engager une action, faire quelque coup d'éclat qui ranimat la confiance de ses partissus. Des siéges ne luir présentaient pas des succès assez brillants. « Quand nous aurons battu M. de Schomberg, disait-il, nous ne manquerons pas de villes : allons à lui; et si le bonheur ne nous en dit pas, il faudra aller faire sa cour à Bruxelles.» Trop heureux, s'il avait trouvé corte ressource! mais il n'eut pas la prudence de se la procurer.

Le maréchal de Schomberg avançait vers Gaston avec la circonspection d'un homme très - embarrassé de la conduite qu'il devait tenir. Chargé du commanment d'une armée contre l'héritier présomptif de la courone, il autait voult qu'on lui est present ses démarcles, qu'on lui est di s'il fallait se retirer ou combattre; mais à ses démandes le roi ne répondait autre chose, sinon qu'on est des égards pour son fière. Or, 'dans une bataille, comment les avoir?' Aussi le maréchal tentait tout pour n'être pas obligé d'engager une action. Se voyant au moment d'y être procé près de Castelnaudari, parce que Monsieur, pressé de l'autre côte par le duc de La Force, ne pouvait plus ni avancer ui reculer, Schonpherg envoya le sieur Cavoye proposer d'entres en accommodement. Soit désespoir, soit bravade, Montmórenci répondits « On parlementera après la bataille. »

Il n'avait que la moitié de sa petite armée; l'autre moitié, sous le commandement du duc d'Elbeuf, Charles de Lorraine, époux d'une sœur naturelle du roi, tenait en échec le corps du duc de La Force." Avec ce faible reste, Montmorenci se détermine à combattre, et veut aller lui - même reconnaître l'ennemi. En vain le duc d'Orléaus ; se défiant de l'ardeur téméraire de son général, veut le retenir, il ne gagne rien sur cet esprit échauffé. Gaston prend du moins sa parole qu'il n'entamera pas l'action que le conseil de guerre n'ait été tenu; et il met auprès du duc des gens charges de lui rappeler sa promesse : mais comme s'il avait juré de se perdre, Montmorenci, à la tête de cinq cents chevaux, n'apercoit pas plutôt les coureurs ememis, qu'il pique droit à eux sans considérer leur nombre; il s'enfonce dans un escadron, essuie la décharge d'un bataillon embusqué, avauce néanmoins sans remarquer qu'il est à peine auvis, et est bientèt demonté, blessé et ptis. Antoine de Bourbon, contat de Moret, fils de Henri IV et de Jacqueline de Beuil, s'ésant engage aussi temérairement, est uné avec quelques jeunes seigneurs de sa suite (s'). Ce fut toute la perte de certe journée, pun e coûte pas un soldat au copps d'armée du duc d'Orléans, parce qu'au premier bruit de la prise de Montinorenci, il se débanda presque tout entier. Ni Gaston, ni ses capitaines qui l'environnaient, n'eurent la présence d'espit de rassembler quelques braves pour essayer de déliver le prisonnier s'ils auraient pu préusir, parce que les vainqueurs ne l'ameuant qu'à regret, marchanent très-leutements, et qu'ils, firent long-temps à regagner le gross de leut armée.

Si jamisi un prince de France était tenté de faire. Is jurier au roi, la situtation où le duc d'Orlenia y che trouva réduit, les réflexious amères qu'olle lui arracha peuvent servir d'une honne leçon. Après cette, exarmouche si funeste, il se retira à Bésiers (a). Là, se trouvant dans un étatsi différent de la splendeur attachée à sou rangi, suns crédit, sans argent, sans puissance, craigant pour sa liberté, pour la vied na ami qui était sacriife si générusement, se reprochant la mort de plusieurs autres qui étaient déjà, tombiés sous le fer des bourneaux, comparant enfinsadétresse et son humiliation. à la tranquillité et aux honneurs dont il jouissit quand il desir fédéle à son

<sup>(1)</sup> Mem de Duplessie, p. 28. — Mein. d'Orleans, p. 202. — Mem, de Montmorenci, p. 272. — Vie de Montmorenci, p. 222. Nem, Rec., tom, VI, p. 550.

<sup>(2)</sup> illem, d'Orleuns, p. 21 t. - Mem. Rec., tom. V, p. 556.

trère, il ne put s'empécher de marquer son indignation à ceax qu'il lui avaient donné de si marvais conseils; il les rejetait de sa présence, mandissit le jour et l'hetre-à laquelle il avair en la fablicse de les éconters. À luy, il reprochait de lui avoir donné de fatisses espérances, à l'autre, du l'avoir épouvanté par des craintes mal fondées, à tous, d'avoir abusé de son inexpérience.

Abattu comme il l'était, il pe fat pas difficile aux ministres du roi, envoyés pour le réduire, de lui imposer les conditions qu'ils voulurent. Ses confidents. qui l'eurent bientôt fait revenir de sa colère contre eux, facilitèrent le traité pour leur intérêt. Les historiens insimuent que la disgrace de Montmorenci les toucha peu parce qu'ils étaient jaloux de l'autorité qu'il prenait, et de la confiance que Monsieur lui montrait. La cour pénétra ces dispositions, et, sachant que Gaston ne se conduisait que par les impressions de ses favoris, elle accorda tout à ceux qui étaient autour de lui, rien à ceux que le sort des armes avait mis dans les fers. On lui fit valoir comme de trèsgrandes graces la permission donnée à ses troupes de se débander et de sortir par pelotons du royaume, pendant qu'on aurait pu les tailler en pièces; la complaisance qu'on voutait bien avoir de lui laisser par honneur une ombre de liberté dans Béziers, où les armées combinées du roi pouvaient l'eulever sans coup férir; enfin, l'indulgence de souffrir qu'il gardat aupres de lui Puy-Laurens et sa maison : mais quand il voulut parler de pardon pour le prisonnier, on lui fit entendre que trop d'obstination à cet égard pourrait aigrir le roi déjà très-indisposé; que prétendre imposer des conditions, ce serait risquer de ne rien obtenir, qu'il fallait abandonner quelque chose à la volonté et à la clémence de son frère. Ainsi, sans rien assurer de positif, on lui fit entrevoir des espérances, dont ses confidents, gagnés par la cour, l'engagèrent à se contenter. Satisfait de ces promesses vagues, il partit pour Tours, où on avait fixé sa résidence, et se sauva, pour ainsi dire, avec la joie d'un enfant qui vient d'éviter le châtiment qu'il méritait, et qui, délivré du danger, oublie absolument tout ce qui s'est passé. Pendant qu'il traversait une partie de la France, entoure d'un régiment de cavalerie, sans honneurs, sans réceptions ni compliments dans les villes où il passait, ses soldats, moqués; bafoués, dépouillés, gagnèrent la frontière en mendiant leur pain. Ses partisans consternés gardaient un morne silence, et Louis parcourait le Languedoc à la tête de ses armées, précédé de la terreur que sa sévérité inspirait. Il arriva le 22 octobre, à Toulouse, avec cet appareil imposant, et donna le 25 des lettres patentes qui, dérogeant aux droits du prisonnier comme duc et pair, ordonnaient au parlement de faire le procès au duc de Montmorenci. Le garde des sceaux Châteauneuf, qui avait été page du connétable, père du duc, présidait le tribunal. Montmorenci ne le récusa pas : il fut amené le 27 devant les juges, et interrogé le même

C'est un exemple instructif pour tous les états, que la mort d'un grand qui sait allier l'humilité chrétienne à la noblesse des sentiments, et qui se présente

au supplice sans bassesse et sans arrogance. Aiusi, finit le duc de Montmorenci. Son procès ne fut pas fong, parce qu'il ne chercha pas à chicaner sa vie, Dès sa première répouse il s'avoua coupable; et sans desendre à des prières qu'il regardait comme inue tiles, quand on lui demanda à l'interrogatoire e s'il reconnaissait sa faute, s'il s'en repentait, s'il n'était pas disposé à en demander pardon à Dieu et au roi, » il répondit simplement : « Si le roi me fait grâce, je le servirai mieux que jamais, et je ne le souhaite que pour employer le reste de mes jours et de mon sang pour son service, et pour réparce les manquements que je reconnais \*voir bist (1). »

Cette tranquillité, cette modération, signes d'uno grande âme, ne se démentirent point. Il conversa avec ses amis, écrivit à sa femme, régla quelques affaires, pardonna à ses ennemis, dit adieu à ses gens, et ne parut dans toutes, ses actions ni troublé ni abattu. Il réserva toute sa sensibilité pour déplorer les fautes qu'il avait commises coutre Dieu; et sou repentir égals as confiance.

Le soir du 29 octobre l'armée entra dans Toulouse, qui se remplit de troupes. Ansi affligées quo lo peuple, elles paraissaient n'exécuter qu'à regret les ordres donnés pour prévenir toute espèce de mouvement. Ces précautions n'empéchèrent pas les habitants de se livrer ouvertement à leur douleur. On ce vit qui couraient dans les rues comme des insensés,

<sup>(1)</sup> Brienne, tom. II, pag. 79. — Mem. d'Orléans, pag. 211. — Mem. de Montmorenci, pag. 200. — Vie du même, pag. 228 — Journal de Richelieu, partie II, p. 363.

et qui s'écriatent du ton du désespoir : « Qu'on prenne tous nés bieses la vie: » d'autres, viesunt blamer le roi ni son ministre, s'élevaient contre le tribonal, a Cependant, dit Siri, il a y avait pas lle juges qui ne cusseut condamné, ni de roi, ajoute-t-il, qui ne lui ett fait grêce. »

On pretend que Louis y était disposé; mais son ministre insista si fortement dans le conseil sur les inconvérients de l'indulgence, et sur la nécessité d'un exemple qui importait à la tranquillité de l'état, qu'il se fit une loi d'être inflexible. En vain le peuple sous ses fenêtres, et les courtisans autour de lui, tous fondant cu larmes, implorèrent à genoux le pardon d'un héros qui eut réparé ses fautes, le roi demeura inébranlable; en vain la princesse de Condé, sœur du prisonnier, tâcha de se jeter à ses pieds : pour rester inexorable, Louis fut inaccessible; et le cardinal, de son côté, refusa de se prêter à aucune démarche auprès du monarque, disant toujours qu'elle serait inutile. On remit à la famille la confiscation des biens prononcée par l'arrêt, et on permit quelques adoucissements dans l'exécution du supplice; mais la piété de Montmorenci l'empecha de profiter de cette dernière grace.

Les détails de sa mort édifiante sont consignés dans une relation qui fut alors rendue publique. On y voit qu'il ne voulut pas user de la permission qui fui avait été donnée, de n'avoir pas les mains liées en allant au supplice : « Un grand pécheur comme moi, dit-il, ne peut mourir avec assez d'genominie. » Il se dépouilla lui-même de ses habits superbes, qu'il lui était libre de garder. « Oserais-je bien , dit-il , étant criminel comme je suis, aller à la mort avec vanité. pendant que mon Sauveur innocent meurt tout nu sur la croix? » Toutes les actions de sa dernière journée furent ainsi marquées du sceau du christianisme, Il était si plein de confiance ; qu'il semblait plus désirer la mort que la craindre : aussi ne lui échappa-t-il ni plainte ni murmure sur une fin si tragique. Il s'avança vers l'échafaud avec fermeté, mit la tête sur le billot, dit au bourreau d'une voix haute : « Frappe hardiment; » et recut le coup en recommandant son âme à Dieu. Il n'avait que trente-huit ans. En lui finit la branche cadette de la maison de Montmorenci, si féconde en héros. Sa semme, encore jeune; alla s'enfermer à Moulins, dans un couvent de religieuses où elle fit élever un magnifique mausolée à son époux, dont elle avait, en grande partie, causé le malheur. Elle ne cessa de le pleurer jusqu'à sa mort, qui ne vint que dans un âge assez avancé terminer ses regrets.

Il semble que tout arrait da finir par la punition d'un chef si illustre; mais le conseil du roi ne s'en tint pas la; il poursuivit tous ceux qu'on soupeonna d'avoir eu part à la rébellion. Ils étaient en grand nombre, de tous les étais, évéques, goririers, majistrats. Les premiers, sur la demande formelle de Richelieu, furent jugés pur une délégation de commissaires només par le pape, délégation, contre laquelle protessa depuis le dargé de France, en 1650. Un seul évéque, celui d'Albè, d'Elbène, fut dessitué et rejégué dans un monastère. Des autres complices, plusieurs portérent

leur tête sur l'échafaud. Entre ceux auxquels on laissa la vie, les uns furent exilés ou renfermés; les autres, privés de leurs dignités et confinés dans leurs maisons, y tràindrent une vie obscure. Il est douteux si cette sévérité, étendue à tạnt de personnes, ne fit pas plus de mal que de bien. Si ces punitions n'avaient pas persuadé au grand nombre que le cardinal était incapable d'indulgence, peut-ête quelques-unes ses-caient-lès forcés d'effacer par une meilleure conduite le souvenir de leur révolte; mais, croyant qu'on ne gagnerait rien à se corriger, chacun s'entrefint dans a haine, et la garda pour des temps plus favorables. La rigueur de Richelien aigrit les ressentiments, et elle servit de prétexte à la nouvelle évasion du duc d'Orléans.

Quand il fut arrivé dans le lieu indiqué pour sa demeure, ceux qui n'avaient pas craint de le déshonorer, en souffrant qu'il abandonnat le duc de Montmorenci, furent les premiers à le presser de venger sa mort. « Il crut, dit le président Hénault, céder au ressentiment qu'il en avait, pendant qu'il ne cédait qu'aux conseils de Puy-Laurens (1). » Ces conseils n'étaient pas dictés par le désir de rétablir l'honneur de son maître, mais par l'intérêt particulier des favoris. Ils ne purent voir la sévérité dont on usait à l'égard de leurs complices, sans appréhender pour euxmêmes; et ils ne trouvèrent pas de meilleure sauvegarde contre la punition que l'éloignement. Ils partirent le 6 novembre. Leur évasion ne fit pas grande sensation en France. Les esprits y étaient comme (1) Montrésor, p. 1.

suspens, à l'occasion d'une maladie très-dangereuse dont le cardinal fut attaqué. Le garde des scaux Châteanneuf eut l'imprudence de s'en réjouir, de laisser éclater le désir de le reurplacer dans le ministère, et à hardiesse dy travailler. Ce projet se forma entre des passonnes que Richelieu; mourant, se serait imaginé être plus occupées à le regretter qu'à partager ses déponillés.

C'était la compagnie ordinaire du cardinal : une société de jeunes agréables, de femmes aimables avec lesquelles il allait souvent se délasser des travaux du ministère. Ses assiduités dans un cercle si peu assorti à sa gravité, ont fait soupçonner qu'il y était attiré par un goût vif pour madame de Chevreuse. Cette dame ne l'aimait pas; mais elle paraissait flattée de la préférence qu'il lui donnait, et elle lui marquait en public des égards dont elle se dédommageait en particulier avec ses confidents. Il était leur jouet sans le savoir. La jeune reine, liée à cette tronpe badine, triomphait de tout ce qui jetait du ridiculé sur le prélat qu'elle détestait. Ce fut elle qui ménagea l'agrément de Richelieu pour le retour de la duchesse après ses aventures avec Buckingham et Montaigu. Le public malín remarqua que le ministre, inexorable pour tous les autres, ne s'était pas trop fait prier pour elle (1). On avait observé auparavant que, dans les informations contre Chalais, il s'était glissé des questions qui décelaient le rival piqué, et que cette dame,

<sup>1)</sup> Merc., tom. XVIII. Bassompierre, tom. III, pag. 358. — Motteville, tom. I, p. 65. — La Porte, p. 176. — Journ. de Rich. part. I, p. 50. — Mem. Rec., tom. VII, p. 593.

coupable au moins de conseils, n'avait été punie que par une retraite, assez douce, dans ses terres. Les mêmes observations eurent lieu sur ce qui se passa à la convalescence du cardinal. Ce fut le réveil du lion. Trop instruit de ce qui s'était fait pendant sa maladie, il bannit; emprisonna; proscrivit. Madame de Chevreuse se sauva en Espagne; Châteauneuf, privé des sceaux, qui furent consiés à Pierre Séguier, alla passer de tristes jours dans le château d'Angoulême, où ce ministre le retint prisonaier tant qu'il vécut : mais le plus maltraité ne fut pas l'ambitieux, ce fut l'homme aimable, le chevalier de Jars, de la maison de Rochechouart, qui pouvait être soupconné de plaire à la duchesse plus que l'homme de robe. Il fut arrêté en hiver, et renfermé dans les cachots de la Bastille, où il resta onze mois, et où ses habits pourirent sur lui. Il fut ensuite conduit à Troves. On y créa une chambre composée du présidial de la ville et de que ques juges voisins, présidés par le sieur de La Feymas, intendant de Champagne.

Si l'on en croit les mémoires de La Porte, cet homme, qu'on appelait le bourreau du cardinal, était un de ces esclaves de la fortune qui ne conhaissent de droit que la volonté du maître. Indifférent sur les moyens de remplir les intentions du ministre, il étabaissait à tout pour le servir (1). Sagissait - il d'arracher un avou à un accusé, il employait les promeses, les menacer, les megaonges, les questions captieuses. Si l'adressé ne sufficial t pas, le traître en venait aux prières et aux larmes; il s'attendrissait sur le l'Ol la Poir, j. 1560.

sort de l'infortuné; il l'embrassit affectueusement, le conjurnit de ne se pas perdre par l'obstination atlaire. Puis, reprenant l'air sévère d'une jage inexonble, il présentait les instruments de la torture; les sisait toucher au prisonnier, en expliquait les usages et les douloureux effets, et n'avait pas honte d'invoque le témoignage du bourreau, dont il partageait ains l'Odiqux ministère.

Voilà l'homme auquel le commandeur de Jars fut livré. Il subit quatre-vingts interrogatoires sans laisser rien échapper dont on pût tirer des charges contre lui ou ses amis. On aurait voulu trouver des correspondances avec l'Espagne on avec les réfugiés de Bruxelles, Les questions roulèrent principalement sur le commerce que la jeune reine pouvait entretenir avec sa famille; on lui demanda si elle avait fait passer des lettres à Madrid on ailleurs, ce qu'elles contenaient, s'il n'y était pas parle d'affaires d'état, du roi, du ministre. On prétend que Richelieu désirait fortement de la trouver en défaut à cet égard, afin de la rendre suspecte; et qu'elle eut besoin de lui pour se réconcilier avec son mari : étrange manière de se faire valoir auprès des personnes qu'on veut gagner! Mais toute l'adresse insidieuse de La Feymas, toute sa malheureuse habileté à faire des compables, échoua contre la fermeté et la présence d'esprit du commandeur. Il bravait son juge; et lui reprochait hardimen; ses mensonges et ses duplicités artificienses, qu'il nommait lachetés.

Le président, n'avant pu se refuser aux instances du prisonnier, qui demandait à entendre la messe le

jour de la Toussaint; le fit conduire sous bonne escorte à l'église des Jacobins de Troyes, où il se trouva lui-même. Le commandeur, qui avait son dessein. épie La Feymas, prend le temps où il revenait de la sainte table, les yeux baissés et l'air contrit, s'élance à travers ses gardes, prend l'intendant à la gorge, et le secouant fortement : « Voici, s'écrie-t-il, scélérat! voici le moment de confesser la vérité. Puisque tu as ton Dieu sur les lèvres, reconnais mon innocence, et avoue ton injustice à me persécuter. Puisque tu fais mine d'être chrétien , il faut ici en faire l'action , sinon je te renonce comme jnge; et je prends tous les assistants à témoin que je te récuse comme tel. » L'église était pleine; chacun se précipite auprès de l'antel pour être témoin de cette scène violente. En vain les gardes veulent les séparer, le commandeur tient ferme; et, quoique La Feymas fût très-redouté, les spectateurs n'étaient pas pour lui, et le faisaient connaître par leurs murmures. Tout antre aurait cédé à la circonstance et se serait récusé: mais, sans se déconcerter, il répond au commandeur d'un ton doucereux : « Monsieur, ne vous inquietez pas, je vous assure que monsieur le cardinal vous aime; vous en serez quitte pour aller en Italie : mais vous voudrez bien qu'on vous montre auparavant de petites lettres écrites de votre main, qui vous feront voir que vous êtes plus coupable que vous ne dites. » Pareille insinuation n'était pas capable de le rassurer. Richelieu, au rapport de madame de Motteville disait qu'avec deux lignes de l'écriture d'un homme, on pouvait faire le procès au plus innocent, parce qu'en y ajustant les affaires, on y faisait trouver facilement es qu'on voulait. Aussi, quand le commandeur entendit parler d'écritures, il se crut perdu : mais il s'arma d'un nouveau courage.

Après bien des tentatives inutiles pour arracher de lui les aveux qu'on désirait, les juges, sur l'assurance qui leur fut donnée que la mesure qu'on attendait d'eux n'était qu'une ruse pour obtenir enfin des révélations, le condamnèrent à avoir la tête tranchée dans la place du marché de Troyes. On lui promit alors sa grâce; on le présenta ensuite à la question. Mais craintes et espérances, rienne fut capable de lui faire rompre le silence. Il fut conduit au-lieu du supplice , monta sar l'échafaud, fut livré à l'exécuteur qui lui lia les mains, et qui lui banda les yeux. Lorsqu'il n'attendait plus que le coup de la mort, on lui apportà sa grace. La Feymas voulut profiter de ce moment, pour le faire parler, « Maintenant que vous éprouvez la bonté du roi, lui dit-il d'un ton affectueux, confessez ce que vous savez des intrigues de Châteauneuf. Vous voulez , répondit le commandeur, profiter de mon étonnement pour me faire parler contre mes amis; mais ce que la crainte n'a pu faire, sachez que' toutes vos caresses ne l'obtiendront pas. » Il fut reconduit en prison, où il resta quelques années, et ileut ensuite permission de voyager. Il ne resta au cardinal que la honte d'une manœuvre indigne de la majesté du trône, et qu'on peut regarder comme un épouvantable abus d'autorité. La conduite des juges fut très-inique et très-répréhensible: car, quoi qu'on dise, pour sauver leur honneur, que La Feymas leur

montra ovant le jugement la grâce de l'accine, ils risquaient toujours et leur homeur et leur consciente en exposant à la mort un innocênt sur une garantie qui pouvait être révoquée. Aussi le commandeur diasit-il qu'il n'avait obligation de la vie qu'à la justice du cardinal, et que , s'il l'avait enigé, les latches l'auraient fait mourir.

Cependant le mariage de Monsieur était devenu public. Le roi le fit déclarer nul au parlement; et, sur l'avis de Richelieu, il marcha en Lorraine, à la tête d'une armée, pour punir le duc de sa connivence avec Gaston, et de sa mauvaise soi dans l'exécution du traité de Liverdun. En effet, le duc procurait frauduleusement des soldats à l'empereur et au roi d'Espagne, par le licenciement fictif d'une partie de ses troupes, ou par la désertion favorisée de celles qu'il s'était imposé de mettre à la disposition de la France. Cevendant, quand il vit qu'on l'attaquait vivement, et que le duché de Bar était envahi, il envoya le cardinal de Lorraine, son frère, à Pont-à-Mousson pour uégocion Il offrait de remettre sa sœur au roi, et de lui livrer encore pour un temps, en gage de sa fidé. lité, quelques unes des places du duché. Mais il u'offrait point Nanci, dont le roi réclamait le dépôt : et . sur le refus que fit Charles d'y consentir, on commença l'investissement de cette ville; où la duchesse d'Orléans se trouvait renfermée. Les négociations néanmoins ne furent pas interrompues, et Richelien s'y prétait d'autant plus volontiers, que l'approche de l'automne lui faisait craindre d'échouer dans le siège. Le cardinal de Lorraine prit occasion de ces dispo

tions pacifiques pour proturer d'abord l'évasion de Marquerite. Ohligé d'allier sans cases at campider roi, il avait obteuu un passe-port pour lui et pour les gens de sa suite; la princesse, déguisée en homme, en profit a pour sortir avec lui dans sa voiture; elle tronva des guides et un cheval dans un hois voisin; gagna Thioaville en un jour, et rejoignit son époux à Beuuelles.

Le mécontentement du roi à cette nouvelle avait fait rompre d'abord toutes les conférences; l'intérêt et le désir d'entrer au moins en possession de la place les firent renouer. Le duc Charles, cantonné dans les montagnes des Vosges, autorise son frère à céder la nouvelle ville, et lui recommanda d'user de tous les délais qu'il pourrait faire naître, parce qu'il attendait une armée espagnole qui partait d'Italie. Le roi rejeta l'offre, et voulut, absolument la vieille ville avec la nouvelle. Le cardinal en instruisit son frère, qui, le' 6 septembre, accéda enfin aux propositions qu'on lui fit. Il consentit à renoncer à son alliance avec la maison d'Autriche, à servir le roi envers et contre tous; à remettre sa sœur entre ses mains jusqu'à la décision du pape sur la validité de son mariage, et à livrer enfin sa capitale sous trois jours. Mais, ne cherchant qu'à gagner du temps, il était déterminé d'avance à n'exécuter aucune de ces conditions, et il avait fait prévenir le gouverneur de Nanci de ne rendre effectivement cette ville que sur de nouveaux ordres, reconnaissables à une marque convenue. Aussi, les trois jours évoulés, la ville n'ouvrit-elle pas ses portes. Il fallut recourir à l'expédient hasardeux d'un siège

en règle ; et non sans une violente inquiétude de la part de Richelieu.

Il ne renonca pas encore pourtant à son premier dessein. Il députa vers le cardinal de Lorraine, et luifit exposer que, malgré la juste indignation du roi, il était encore des moyens de rapprochement; il l'engagea à conferer de nouveau avec son frère, et il obtint de s'aboucher lui-même avec le duc. L'entrevue ent lieu à Charmes. Richelieu insista sur le dépôt de Nanci, jusqu'au terme de la grerre d'Allemague, ou de la conciliation des différends entre le roi et lui; il lui offrait d'ailleurs d'y continuer sa residence, et promettait que cette ville lui serait rendue aussitot que lui-même remettrait sa sœur entre les mains du monarque. Quelque pressé que fut le duc par le défaut du secours espagnol qui n'arrivait pas, il se refusait à des conditions qu'il trouvait en tous points intolérables, et se proposait de regagner ses montagnes, lorsque l'adroit Richelieu, qui commençait aussi à perdre l'espoir de s'emparer de la ville assiègée, s'il ne l'obtenait de gré à gré, et si le duc par conséquent se retirait sans conclure, affecta de se plaindre amèrement de la limitation de ses pouvoirs, qui ne lui permettaient pas d'accorder dayantage, et sit entrevoir en même temps au duc la possibilité d'obtenir des conditions meilleures de la part du roi, s'il témoigrait fui - même assez de confiance pour eu conférér personnellement avec lui. Pour la seconde fois, le duc donna dans ce piège grossier. Il se rendit au quartier de Louis, et en fut parfaitement accueilli; mais, lorsque sur le soir il voulut prendre congé pour se rendre à Nanci, il ne tarda pas à reconnaître, à la nature des instances qui lui furent faites pour rester, qu'il était véritablement prisonnier. Pour sortir de ce mauvais pas, il fallut acquiescer à toutes les volontés du ministre, et Nanci fut ouvert au roi le 24 septembre. La duc, qui avait la liberté d'y demeurer, préféra d'aller s'établir à Mirecourt, et quatre mois après, pour n'être point tenn à l'exécution d'un traité dont il était aussi honteux qu'indigné, il abdiqua en faveur du cardinal Nicolas - François, son frère, qui remit aussitôt le chapeau, et qui, sans attendre la dispense du pape, épousa la princesse Claude, sœur de la duchesse Nicole, Au bout de deux mois, ce dernier se trouvant prisonnier dans ses états, s'évada de Nanci avec sa femme, le premier avril, tous deux déguisés, et une hotte sur les épaules; ils trompèrent ainsi la vigilance de leurs gardes, entrèrent ce jour même en Franche-Comté, et de là passèrent en Italie, laissant leurs états à la merci de la France.

Pendant que la rauce.

Pendant que la Tamée et ait encore devant Nanci, le cardinal qui, quelque temps auparavant, avait fait erfuser à la reuie-mère, tombée malade à Gand, Vautier, son médecin, détenu à la Bastille, fit condamner au dernier supplice Jean Alpheston et Blaise Buffet, domestiques de Marie, comme atteints et convaincus d'être venus en France à l'effet de l'assassiner; et, peur achever de la diffiamer, il fit reconduire peur achever de la diffiamer, l'attreconduire appeur achever de la comme de la diffiamer peur achever de la comme de la comme de la contraine. Plusieurs Françules ils étaient venus en Lorraine, confesseur de la holamment le père Chanteloube, confesseur de la

reine, comme auteur et instigateur du crime. Ces hostilités réciproques ne disposaient pas les esprits à la réunion, que Marie de Médicis commençait à désirer sincèrement (1). Des brouilleries que Richelieu est soupconné d'avoir fomentées par le moyen de quelques émissaires, partagèrent à Bruxelles les cours de la mère et du fils. Fatiguée de ces divisions et de Fétat précaire où elle vivait, cette princesse fit des instances pour être reçue en France. Elle ne demandait plus, comme autrefois, son rang à la cour, et une part dans le gouvernement : Marie se contentait d'habiter quelque château dans la province qui lui serait indiquée, d'une somme pour payer ses dettes, d'un revenu tel qu'on voudrait le fixer; et ces graces, elle consentait humblement de les recevoir de la main du ministre, et de lui en avoir obligation. L'Espagne espérait tirer avantage du séjour de la reine-mère et du duc d'Orléans dans ses états de Brabant; et c'était aussi la crainte du cardinal; mais il désirait beaucoup plus rappeler en France Gaston, héritier présomptif de la couronne, que Marie, qui, restée seule, ne pouvait lui donner beaucoup d'inquiétude. On peut donc croire que, s'il prêta l'oreille aux propositions de la reine, ce fut moins dans l'intention de la satisfaire que pour exciter de la jalousie entre ses partisans et ceux de Gaston; et amener le prince à traiter séparément sans parler de sa mère, La discorde entre les ennemis du prélat lui facilita l'exécution de ce projet.

<sup>(1)</sup> Mem. Rec., tom. VIII, pag. 1. — Aubery, Mem., tom. 1, p. 422. — La Hair, p. 818. — Jugement sur la préfice, p. 637.

Lorsque le due d'Orléans se fut évadé de France, après avoir sacrifié Montmorenci, la reiné-mère le recut comme un fils qui venait partager ses malheurs, et dui pouvait lui servir de consolation et d'appui : elle vit qu'il souhaitait que son mariage avec la princesse Marguerite fut reconnu, et elle se prêta à ses désirs. Marie de Médicis recut auprès d'elle cette jeune éponse, échappée de Nanci, malgré les troupes francaises dont elle était environnée, la traita comme sa fille, approuva le mariage de son fils; et l'archevêque de Malines, appuyé d'une consultation de l'université de Louvain, le ratifia pendant que le parlement de Paris le déclarait nul, et que l'assemblée du clergé de France, consultée l'année suivante sur la même question, et s'autorisant non des lois, mais des coutumes, en prononçait aussi la nullité (1). On soupçonne que la reine-mère se porta à cet éclat, moins encore pour obliger son fils que pour faire dépit au cardinal, en lui-ôtant l'espérance de marier madame de Combalet, sa nièce, au duc d'Orléans; honneur auquel on prétend que l'oncle ne cessa d'aspirer. Mais si la reine ressentit une satisfaction intérieure de faire de la peine à son ennemi, elle en fut bien punie par les obstacles que cet ennemi opposa à son retour en ALL MATTER 15, 112 SMITT MAY 30 to

Louis XIII fut personnellement piqué de la hauteur avec laquelle sa mère bravait son mécontentement, et approuvait avec affectation un mariage qu'elle savait lui déplaire. Cette disposition l'empecha

(1) Merc., tom: XX. — Monglat, tom: I, pag. 73. — Mémoire d'Orlians, p. 160. — Montréser, tom: 1, p. 56.

de trouver trop dures les conditions que son conseil. dirigé par le cardinal, proposa pour le rappel de la reine. On lui demandait d'éloigner d'elle et de ne pas ramener en France l'abbé Fabroni, le faiseur d'horoscopes; l'abbé de Saint-Germain, auteur d'une multitude de libelles; le père Chanteloube, en nemi déclaré de Richelieu; et enfin la dame Du Fargis; qu'on regardait comme l'âme de toutes les intrigues. La reine répondit que son honneur ne lui permettait pas d'abandonner des serviteurs fidèles qui s'étaient sacrifiés pour son service; que, retirés avec elle dans quelque coin de province, ils ne seraient capables ni de troubler l'état, ni de donner de l'ombrage, et qu'elle s'engageait à les retenir dans les bornes de l'obéissance et de la soumission. Le conseil de France ne se contenta pas de ces promesses, et déclara que sans ce point il n'y avait pas d'accommodement à espérer. Sans doute le ministre se flattait que la reine ne passerait jamais sur cette difficulté; mais on trouva un biais pour l'éluder : les personnes notées déclarèrent que, pour assurer la tranquillité de leur maitresse, elles étaient prêtes à se retirer d'elles-mêmes, et à aller vivre dans les pays étrangers. A cette proposition, grande joie du cardinal, grande satisfaction de ce qu'il peut espérer que la bonne intelligence entre la mère et le fils va enfin se rétablir. Mais, ditil, il ne faut pas faire les choses à demi : ces personnes s'étant rendues coupables de calomnies atroces, de complicité dans des projets d'assassinats, de faux horoscopes, et de prédictions qui ont mortifié le roi, la reine ne montrerait pas à son fils un vrai retour de tendresse, ce ne serait pas donner au royaume et à funivers l'exemple d'un désaveu nécessaire, que de ne pas permettre que ces criminels qui ont abusé de sa confiance soient punis, et elle ne peut se dispenser de les abandonner à la justice du roi. Marie se récrie contre une condition si révoltante; Richelieu s'étonne qu'elle la trouve extraordinaire. Il tient ferme contre elle, et en même temps, pour séparer Gaston de sa mère, il accompagne les propositions qu'il fait faire à Monsieur, de tous les adoutéssements qui peuvent les rendre acceptables.

Richelieu savait que ce prince ne se conduisait que par l'inspiration de ses favoris; c'était toujours Puy-Laurens qui tenait le premier rang auprès de lui : le ministre le recherche, le flatte, lui fait offrir une de ses cousines en mariage, un duché et d'autres avantages. Puy-Laurens se laisse enchanter par les promesses séduisantes du cardinal; il renonce à épouser la sœur de Marguerite, la princesse de Phalsbourg, qui, devenue libre par la mort de son mari, s'était aussi sauvée de Nanci à travers les armées françaises, et lui offrait sa main. Tout devoue à l'adroit ministre, il persuade à son maître d'accepter les offres qu'on lui fait; et lui remontre que, si sa mère veut se perdre en refusant d'abandonner ses gens, il n'est pas obligé, par complaisance pour son obstination, de renoncer aux grâces de toute espèce que la fayeur de son frère lui prépare en France. De leur côté, les Espagnols, qui se doutaient que le duc d'Orléans allait leur échapper, imaginèrent de le lier à eux par un traité, Gaston y consentit, afin de ne pas laisser apercevoir

acs demarches; más il en avertit le roi. Puy-Laurens ne réussit pas aussi bien à cacher aux réfugiés de cour de la reine sou cominerce avec le ministre. Il y cut des explications, des froideurs, des picoteries; on sinsulta, on s'euvoya des cartels, on se battit. La mère prit un ton d'autorité sur le fits; le fils ne voulut pas se laisser gouverner : il se passa entre ces deux personnes des scénes vives. Enfin, pos ser fallut que, victime de la jalousie ou de la politique, Puy-Laurens ne fipit ses jours d'une manière tragique à Bruxelles.

Comme il montait le grand escalier du palais, un coup de carabine part, blesse deux personnes à ses côtés, une balle l'effleure lui-même à la joue; l'assassin se sauve et laisse sa casaque, qui était de la livrée du duc d'Elbeuf. En conséquence, les premiers soupcons tombent sur le duc, qu'on savait être ennemi personnel de Puy-Laurens. Mais bientôt on trouva de l'affectation dans l'oubli de cette casaque, et les conjectures se tournèrent sur différentes personnes ; sur la princesse de Phalsbourg, qui avait à venger son amour dédaigné, et sur le père Chanteloube, le plus déclaré, entre les confidents de la reine-mère, contre l'accommodement particulier du duc d'Orléans (1). Ce fut à lui que Monsieur s'arrêta; et, quand il parlait de cette aventure, il ne l'appelait jamais que la Chanteloubade. Richelieu eut aussi sa part des soupçons. Mais, loin d'avoir intérêt à se défaire de Puy-Laurens, le cardinal devait désirer de le conserver,

<sup>(1)</sup> Mem. d'Orleans, pag. 244.

puisque ce n'était que de lui qu'il espérait le succès de ses démarches auprès de Gaston,

Elles réussirent à son gré. La reine-mère, tonjours fixe dans la résolution de ne point livrer ses confidents à une mort certaine, privée d'ailleurs de l'appui de son fils, qui lui aurait donné des espérances tant qu'ils auraient fait cause commune, se trouva dénuée de tout espoir d'accommodement. Gaston se sauva furtivement de Bruxelles; il craignait les Espagnols qui, sans violer le droit de l'hospitalité, auraient pu l'arrêter, comme infracteur du traité qu'il venait de conclure avec eux. Il ne parla pas de sa fuite à sa femme, qu'il recommanda par lettre à la reine sa mère; et en denx jours il arriva à la cour, où le roi le recut comme s'il venait de faire un voyage de plaisir, Le cardinal, charmé d'avoir enlevé aux ennemis de la France l'héritier présomptif de la couronne, lui donna des fêtes magnifiques. On remarqua que le prélat, attentif à ses intérêts, profita de la confiance qu'inspire le plaisir pour tirer de Gaston ses secrets. Il commença ensuite à le harceler sur son mariage, On le mit aux prises avec Bouthillier, secrétaire d'état, deux docteurs de Sorbonne, trois jésuites, le général de l'Oratoire, le P. Joseph, et Mazarin, nonce du lape. Ils voulurent lui persuader que son mariage était nul; mais il en soutint la validité avec une fermeté qui ne lui était pas ordinaire. Cette résistance donna de l'humeur à Richelieu, qui différa quelque temps l'exécution des promesses faites à Puy-Lanrens, persuadé que c'était lui qui inspirait cette vigueur à son maître; mais enfin le ministre crut devoir combler le favori, pour voir s'il viendrait à bout de le gaguer. Le prix du duché promis fut compté, l'abent s'en fit, le marige se conclut avec la demoiselle de Pont-Château, cousine du cardinal, et Puy-Laurens se troux tout à conp possesseur de six cent mille écus de rente, duc et pair, et proche pareut de Richelieu.

Cet état florissant dura à peine deux mois, et fut suivi du revers le plus accablant: Monsienr s'était rétiré à Blois, où il menait une vie privée, concentré entre quelques confidents intimes, qui ne laissaient rien transpirer de ses occupations ni de ses amusements. Cette espèce de mystère inquiéta Richelieu; il fit tous ses efforts pour engager Puy-Laurens à l'instruire secrètement de ce qui se passait, jusqu'à lui offrir des gouvernements, le bâton de maréchal de France et le commandement des armées (1) Il l'avertit aussi, et le pria d'éloigner de lui Coudrai-Montpensier et quelques autres gentilshommes, qui passaient pour gens d'exécution, et dont le séjour auprès du duc d'Orléans ne plaisait pas au cardinal. Entire, il revint à la charge pour obtenir du favori qu'il arrachât à son maître un consentement à la dissolution de son mariage. Puy-Laurens tirait en longueurget, pendant qu'il espérait gagner du temps, il passe par Blois des Espagnols qu'il avait connus à Bruxelles, et qui furent reçus en amis. Richelieu profita de cette circonstance pour rendre suspectes au roi des dispositions de son frère, en lui faisant entendre que ces liaisons, dont Puy-Laurens serrait les nœuds, pou-(1) Mem. Rec., tom. VIII, p. 203 .- Bassomp., liv. III, p. 372. vaient être de la plus grande conséquence au moment d'une rupture que l'on méditait. Ces observations partirent-justes, et la perte de Puy-Laurens fat résolue.

Il s'agissait de le tirer de Blois, d'où on savait qu'il ne sortirait pas sans son maître. On fit à la cour, à l'occasion du carnaval, de grands préparatifs de fêtes auxquelles le roi les invita. Puy-Laurens surtout. bien fait et bon danseur, devait y jouer nn des premiers rôles. Arrivant au Louvre le premier février, après midi, pour répéter un ballet, il fut arrêté et conduit à Vincennes; plusieurs de ses amis éprouvèrent en même temps le même sort, et on les conduisit en différentes prisons. Le duc d'Orléans fut atterré de ce coup. Il ne montra pas d'abord tout son ressentiment, parce qu'il craignait pour lui-même; il se contenta de dire au roi qu'il ne demandait pas de grace pour son favori s'il était coupable, mais qu'il le conjurait de ne pas se laisser prévenir; et, après avoir recommandé le prisonnier aux bontés de son frère, il reprit tristement le chemin de Blois, Puy-Laurens ne survécut pas long-temps à sa disgrâce. Il mourut dans le mois de juillet d'une maladie causée par l'ennui de sa prison. Gaston le regretta sincèrement. Tant qu'il vecut, le prince ne voulut pas entendre à recevoir un autre favori de la main du cardinal; encore moins à recevoir le cardinal lui - même, qui tâchait par toutes sortes de souplesses de s'insinuer dans la confiance de Monsieur, afin de gouverner le cadet comme il gouvernait l'aîné. Au défaut de ce moyen de conduire le prince, Richelieu en employa

un dont Gaston ne se trouva pas mienx : ce fut de lui composer une maison, chancelier, secrétaire, gentilshommes, tous dévoués au ministre; de sorte que le duc d'Orléans se trouvait comme prisonnier au milieu de son monde. Ainsi, fêtes, plaisirs, alliances, tout servait au cardinal-pour attirer ceux dont il voulait s'assurer. Si ce n'étaient pas des piéges, c'étaient du moins des liens qu'il rendait des chaînes pesantes : quand ces obligés voulaient en desserrer les nœuds.

Le duc de La Valette, veuf de Gabrielle, fille naturelle de Henri IV, épousa aussi une demoiselle de Pont-Château: et celle-ci, comme sa sœur, ent à pleurer par la suite les malheurs de son époux, forcé de fuir dans les pays étrangers. On remarque que les obligations qu'avait le ministre au cardinal de La Valette, son ami sincère, ne l'empêchèrent pas de s'étudier à mortifier ses frères et le duc d'Epernon, son père, cet ancien favori, si pen accoutumé à fléchir. Il était gouverneur de Guienne; et Sourdis, prélat guerrier, était archevêque de Bordeaux(1). Ce choix, disait-on, avait été fait pour chagriner le gouverneur. Des prétentions élevèrent entre lui et l'archevêque une querelle misérable qui aboutit à des voies de fait. D'Epernon, vieillard impatient et colère, en faisant de la canne un geste de mépris, fit tomber le chapean de l'archevêque. Celui-ci prétendit avoir été frappé. Il excommunia le gouverneur. Le gouverneur employa tous ses amis au conseil ob l'affaire fut portée. Le roi inclinait pour lui contre le prélat, dont les ma-(r) Mercy tom XX. were to 1 1 commits survive from

nières trop militaires déplaisaient au monarque : mais le ministre fit valoir avec chaleur, en faveur de l'archevêque, les canons et les lois de l'église. D'Epernon perdit sa cause : il eut ordre de sortir pour quelque temps de son gouvernement, de se soumettre aux censures, et il n'obtint la levée de l'excommunication qu'en se résignant à écrire une lettre d'excuses, et à écouter paisiblement la semonce que lui fit l'archevêque avant de l'absoudre. Ainsi les plus grands seis gneurs s'accoutumaient à plier sous l'autorité des lois; ce qu'ils n'auraient pas fait du temps de la ligue, et pendant le faible gouvernement de Marie de Médicis. Il est vrai qu'en punissant le gouverneur de sa violence, le roi lui donna quelque consolation par la défense qu'il envoya à l'archevêque de se présenter à la cour. Cette disgrace déplut à Richelieu, parcequ'exigeant de ses protégés le sacrifice de leur volonté, il aimait à les en dédommager par l'approbation la plus éclatante de leurs actions.

Un carpa entier, celui qui se dit le plus libre de tous, 'le corpa des gens de lettres, éprouva cette contrainte qu'imposait l'impérieux cardinal. Il-procura l'établissement de l'académie française, et y atacha des revenus et des prérogatives qui ont assuré sa durée; mais il exigea d'elle la critique du Cid, tragidie de Corneille, vasteur trop peu countism, qui ne lui plaisait pas. Richelieu est soupeonné d'avoir composé lui-même des pièces de thétuc, ou du moins d'avoir eu besucoup de part à la trug-comédie de Mirame, qui parut sous le nom de Desmarets. Elle fut mai reque du public; et, lorsque le malheureux



poète se présent au cardinal après la chute de sa pièce, ce prélat lui dit en homme piqué, qui prenait à la chose le plus vif intérêt : « Eh bien les Français n'auront douc jamais de goût? ils n'ont pas été charmés de Mirame! »

Mais ce désir de primer en tout, blamable à quelques égards, est peut-être aussi la cause des entreprises utiles qui illustrèrent la France sous le ministère de Richelieu. C'est sans doute à son ardeur pour tous les genres de gloire, qu'on doit les premiers encouragements donnés au commerce maritime. Ce n'est pas que les Français enssent manqué jusqu'alors de courage et des talents nécessaires pour les voyages de long cours. Il est même à remarquer qu'ils ont devancé les autres nations européennes dans la carrière des découvertes. Des 1477, et sous le règne de Charles VI, Jean de Bethancourt, gentilhomme normand, avait formé divers établissements sur les côtes d'Afrique, au-delà des Canaries. La démence du monarque, les guerres de Charles VII contre les Anglais, celle de Louis XI contre ses vassaux et ses voisins, les invasions de Charles VIII et de Louis XII en Italie, les malheurs de François I, les fureurs de la ligue, tous les fléaux enfin qui affligèrent la France sans interruption pendant deux siècles, empêchèrent le gouvernement de seconder les efforts des particuliers, Les découvertes s'oublièrent, les établissements se détruisirent, et il n'en restait plus que de faibles vestiges quand Richelieu prit le sceptre des mers avec la qualité de surintendant du commerce et de la navigation. Alors l'émulation se réveilla. Les commer-



cants, sûrs d'être protégés par la marine royale, que le cardinal fondait, firent des entreprises qui réussirent. De riches négociants composèrent des compagnies dans lesquelles des personnes opnlentes, et le ministre lui-même s'intéresérent. Tous nos établissements dans les Autilles doivent maissance à ces diverses associations; et c'est encore sous les auspices du cardinal, près de mourir, que se forma, en 1642, la première Compagnie, dites des Indes orientales.

Au milieu de ses soins pour exciter tous les genres utiles d'émulation, ou pour comprimer l'orgueil et l'indépendance des grands, le ministre avait encore les yeux ouverts sur les ennemis du dehors; et, afin de les empêcher de prendre une part trop active aux intrigues et aux troubles dn dedans, il employait toute son adresse à les retenir occupés chez eux. Le traité de Ratisbonne avec l'Autriche, au sujet de la succession de Mantoue, n'avait point eu son entière exécution, et il n'en était résulté qu'une pure cessation d'hostilités (1), L'empereur néanmoins en avait recueilli l'avantage immédiat de retirer une partie de ses troupes de l'Italie, et de s'en aider pour comprimer l'essor des protestants de Souabe et de Francouje. qui, encouragés par les succès rapides du roi de Suède dans tout le nord de l'Allemagne, avaient secoue le joug de la subordination. Quant à la France. elle n'y avait rencontré que l'utilité de son allié, et encore l'avait-elle acheté du sacrifice de sa propre indépendance dans le choix de ses liaisons politiques

(1) Hétiault, Abr. chron, de l'Hist. de France. — Pfeffel, Abr. chron, de l'Hist. d'Allemagne. — Test, polit. de Richelieu.

Aussi le cardinal tout en excusant les plénipotentiaires français, Charles Brulart, prieur de Léon, cousin issu de germain du chancelier, et le fameux père Joseph (Leclerc du Tremblay), sur les diverses appréhensions qu'ils avaient pu concevoir, et de la maladie du roi à Lyon, et de l'état où aurait pu tomber le royaume après sa mort, les désavoua-t-il comme ayant excédé leurs pouvoirs. Il fallut reprendre les négociations, et ce ne fut qu'après six mois de travaux que l'on convint d'un nouveau traité qui fut signé à Quérasque le 6 avril 1631, et qui ne différait du premier que par la suppression de la clause prohibitive qui genait la France dans ses liaisons avec les ennemis de la maison d'Autriche. En exécution des articles stipulés, les armées évacuèrent dans ce traité l'Italie; mais les Français avoient à peine remis Pignerol au due de Savoie; que sous prétexte de quelques contraventions au traité par le gouverneur du Milanais, ils se firent consigner de nouveau la place par le due, d'abord à titre de simple dépôt, et l'année suivante à titre d'achat. Ce fut l'objet d'une convention particulière avec ce prince, qui recut en échange le marquisat d'Ivrée, détaché du Montferrat. Mazarin fut le médiateur de ce dernier traité, dont n'osèrent se plaindre, ni le duc de Mantone, ni l'empereur; le premier; à cause de ses obligations envers la France, et le second, parce qu'il était alors trop vivement pressé par Gustave pour se faire d'autres ennemis

L'argent de la France avait contribué à la révolution qui s'opérait alors en-Allemagné. Louis XIII, par un traité de subsides, signé le 13 janvier 1631, à Berenvvald en Brandebourg, et dont Charnacé près de Gustave, et Occasiterra à Paris, avaient été les agents, s'était engagé envers les Suédois à un secours actuel de cent mille écus, et à quatre cent mille acus, et à l'anne ce s'antice de la llainage, et de rendre surtoutie un protestants leur ancienne liberté, sans toutéois que les catholiques pussent être troublés à leur tour dans l'exercice de leur religion. Par cette réserve politique, Richelieus en ménageait une réponse à ses détractorres, et présentait hautement ses conventions avec Gustave comme le remède d'un mal dont elles ne pouvaient

Il faisait plus au reste pour les protestants que coux-ci ne semblaient vouloir faire eux-mêmes. Guides par l'électeur de Saxe, qu'ils regardaient comme leur chef, ils se refusaient à l'alliance de Gustave qu'ils craignaient, parce que ce prince leur demandait des places de sûreté, ou, en cas de revers, il pût trouver un abri; et ils attendaient l'affaiblissement mutuel des deux rivaux, pour faire pencher la balance du côté qui leur ferait les conditions meilleures. Mais, avec cette politique intéressée, ils commirent l'imprudence de se déclarer immédiatement contra l'empereur, et de réclamer de lui leurs droits à main armée: Ferdinand, accoutumé à vaincre, se réjouit d'une détermination qui lui donnait l'espoir de les accabler, et Gustave, de son coté, attendit patiemment du sentiment de leurs pertes, le conseil qui les

ramènerait à lui. Tilly, en effet, qui s'était flatté, en pressant l'électeur de Saxe, de le contraindre, ainsi que les protestants de Souabe, à renoncer à la ligue dont il était l'auteur, ne sit que le pousser dans les bras de Gustave, et leurs efforts réunis dans les champs de Leipsick y triomphèrent de ses talents. Les suites de la victoire importante qu'ils remportèrent sur lui furent, par l'électeur, la conquête de la Bohème, et par Gustave, celle de la Saxe, de la Franconie, de la Souabe, du Haut-Rhin, du Palatinat et de la Bavière enfin, dont l'électeur refusait d'accéder à une alliance qui eut entraîné de sa part la restitution des dépouilles de Frédéric. Tilly, disputant le passage du Leck au roi de Suède, y trouva la fin de sa carrière; en sorte que rien ne paraissait empleher désormais Gustave d'aller camper sous les murs de Vienne, où il avait donné rendez-vous à l'électeur de Saxe. Mais Ferdinand, sur ces entrefaites, avait rappelé Wallstein , qu'une intrigue à laquelle la France n'était point étrangère, avait fait disgracier. Son retour et la lenteur ou la trahison des généraux saxons rendirent aux armes impériales, en Bohème, leur ancien ascendant, et Gustave fut contraint d'abandonner ses projets sur l'Autriche, pour voler au secours de son allié. Les deux armées se rencontrèrent encore, comme l'année précédente, aux environs de Leipsick; et le 6 novembre 163a, s'engagea entre elles une bataille mémorable, à laquelle la petite ville voisine de Lutzen a donné son nom. La fortune de Wallstein y céda à celle de Gustave; mais celui - ci demeura enseveli dans son triomphe, et, déjà blessé

1635.

dans l'action, il reçut, comme on le tirait de la mêlée, un coup mortel, qu'on soupçonna n'être point parti de la main d'un ennemi. Il ne laissa qu'une fille ágée alors de six ans, qui fut la célèbre, Christine.

En vain le chancelier Oxenstiern fut assez habile pour retenir l'Allemagne dans l'alliance des Suédois, le prestige imposant que Gustave avait imprimé à leurs armes se dissipa peu à peu. Wallstein les battit en Silésie, en Poméranie, sur le Danube, et la mort de ce grand général, assassiné à Egra, dans l'exécution des ordres donnés par Ferdinand pour l'arrêter, n'interrompit point le cours de leurs disgràces. La bataille de Nordlingue, livrée dans les derniers jours de 1634, y mit le comble. Assisté de quelques bataillons lorrains, amenés par le duc Charles de Lorraine, faibles débris de sa fortune passée, et des secours plus considérables que le cardinal infant, frère du roi d'Espagne, conduisait d'Italie aux Pays-Bas, où il remplaçait Isabelle, le jeune archiduc Ferdinand, fils ainé de l'empereur, écrasa les Suédois commandés par le maréchal de Horn et par le fameux Bernard, due de Saxe-Weimar. Cette victoire rendit à Ferdinand son ancienne superiorité, et amena l'année suivante la paix de Prague, L'électeur de Saxe, stipulant pour lui et pour les protestants, les abandonnait en quelque sorte, ainsi que les enfants de l'électeur palatin, à la merci de l'empereur, lorsque la France fit sa propre affaire de les protéger tous , non plus de son argent seulement, mais encore de ses troupes. C'est la quatrième et dernière époque de la guerre de trente ans.

Richelieu, à cet effet, recueille les débris de l'armée suédoise, compose avec elle, en achète les places qu'elle avait conquises en Alsace, et qu'elle se trouvait hors d'état de défendre, traite avec les princes allemands voisins du Rhin, et envoie sur le fleuve les maréchaux de Brezé et de La Force, et le cardinal de La Valette, pour soutenir le duc de Weimar, auquel on promettait le landgraviat d'Alsace. Enfin, après avoir empêché par ses intrigues une trêve proposés entre les provinces des Pays-Bas demourées fidèles i l'Espagne, et les Hollandais, il conclut avec ceux-ci un traité d'alliance désensive et offensive, au cas que l'Espagne ne voulut point se prêter à leur égard à des termes raisonnables d'accommodement. Mais Philippe, instruit d'un accord que ne put légitimer à ses yeux la clause captieuse qui paraissait en être le motif, s'en vengea aussitôt par la surprise de Trêves et l'énlèvement de l'électeur, lequel, à l'époque où les succes de Gustave effrayaient l'Allemagne, s'était mis sons la protection de la France, et lui avait ouver ses places. Richefien, l'avant réclamé en vain, fit rompre sur-le-champ avec l'Espagne; et, quoique les mesures d'attaque et même de défense ne fussent point encore absolument prêtes, il envoya un héraut à Bruxelles pour dénoncer les hostilités, formalité négligée depuis par les puissances enropéennes, et qui fut employé alors pour la dernière fois. Ainsi fut allumée entre la France et les deux branches de la maison d'Antriche, une guerre féconde en vicissitudes; qui dura treize ans avec l'une, et vingt-cinq avec l'autre, qui les mina et les affaiblit toutes deux, et

d'où naquit en Allemagne un droit public nouveau, qui n'n cessé d'y faire droit que de nos jours.

Les hostilités eurent lieu tout à la fois dans les Pays-Bas, sur les bords du Rhin, en Italie et dans la Valtoline; et partouf le peu d'accord des allies que la France s'était donnés déconcerta ses efforts durant le cours de cette première campagne. Elle s'était ouverte d'une manière brillante et qui faisait augurer d'autres succès. Le maréchal de Châtillon se dirigeait sur Maëstricht, lorsqu'il rencontra près d'Avein le prince Thomas de Savoie, qu'une feinte mesintelligence avec le duc Victor - Amédée, son frère, avait jeté ouvertement dans le parti des Autrichiens, et qui commandait une division de leur armée. Celui-ci avec des forces moitie moindres que celles qui lai étaient opposées, s'était flatté néapmoins de surprendre les divisions séparées de l'armée française et de la battre ainsi en détail. Ses mesures mal prises le firent battre lui - même, et il perdit beaucoup de monde indépendamment de son artillerie et de ses bagages. Mais la lenteur du prince d'Orange, Fredéric-Henri, à rejoindre les Français, qu'il commençait déjà à redouter pour voisins, les empecha de profiter de leur victoire. A peine les deux armées réunies eurent-elles menacé Bruxelles, d'où sortirent la reine et la duchesse d'Orléans, et ensuite Louvain, sons les murs de laquelle s'étaient retranchés les Autrichiens, que la disetté des vivres se fit sentir parmi elles, et les contraignit de se séparer.

Il en fut de même sur les bords du Rhin. L'armée française qui avait passé sur la droite, et qui d'abord

avait repoussé le comte de Galas jusqu'à Francfort, minée insensiblement, et par les rigueurs de l'hiver, et par le manque de subsistances, dans un pays qu'imprudemment elle avait ravagé elle-même, se vit forcée de repasser à la gauche et de gagner les Vosges avec de nouvelles pertes. Ce fut dans la pénible retraite qu'exécuta durant treize jours le corps du cardinal de La Valette, que le jeune vicomte de Turenne, maréchal de camp, de l'année dernière, frère du duc de Bouillon, et second fils de celui que l'amitié de Henri IV avait fait prince souverain, en lui procurant la main de l'héritière de La Marck, commença à signaler les rares talents qui depuis l'ont placé au premier rang des plus grands capitaines. Les généraux français et le duc de Weimar ne s'attachèrent plus des lors qu'à protéger les frontières de la Lorraine, où pénétraient déjà le duc Charles et les généraux Galas, Colloredo et Jean de Werth, Louis XIII sc rendit à l'armée pour défendre sa conquête; mais il n'y fit qu'une courte apparition, et regagna sa capilale après s'être emparé de Saint-Michel. De part et d'autre on se borna à s'observer : les Français, parce que la perte d'une bataille eut ouvert la Champagne aux Autrichiens, et ceux-ci, parce qu'un semblable revers n'eut pas été moins funeste à Ferdinand. Il voyait en ce moment l'électeur de Saxe, son nonvel allié, pressé par Bannier, le plus illustre des élèves de Gustave, et il était menacé lui-même par Wrangel, à qui une nouvelle trêve de vingt-six ans, ménagée par Oxenstiern entre la Suède et la Pologne, permettait de passer de Prusse en Allemagne. Le défaut de vivres

dans un pays ruiné acheva de séparer des armées qui redontaient également de se commettre. Les Français se couvrirent par la Moselle; Galas repassa le Rhin, Jean de Werth prit ses quartiers en Alsace, et Collorédo en Franche-Comté.

En Italie, le maréchal de Créqui commandait l'armée française. Il avait pour auxiliaires les ducs de Savoie, de Mantone et de Parme, Mais le dernier seul était entré de plein gré dans l'alliance de la France : les deux autres y avaient été à peu près forcés. Aussi un mécontentement mutuel ne tarda-t-il pas à éclater entre le maréchal et le duc de Savoie, qui, à titre de généralissime, contrecarrait toutes les opérations des Français, et qui fit manquer peut-être l'occasion d'envahir le Milanais. La campagne ne fut heureuse que dans la Valteline, où le duc de Rohan, envoyé-, pour intercepter la communication des impériaux et des Espagnols par cette vallée, repoussa au nord un détachement de l'armée de Galad, qui avait essayé de pénétrer par le Tyrol, et au midi le général Serbelloni, qui était venn du Milanais pour l'attaquer de concert avec les premiers.

La campagne suivante semblait promettre plus de succès en Italie. Trente-cinq mille Français ; sous les ordres des maréchaux de Créqui et de Toiras, et du due de Rohan, forçaient la mauvaise volonté du due de Savoie à sortir d'une inaction qu'aucun prétexte ne pouvait plus colorer, surtout dans un moment où le due de Parme perdait tous ses états. Il parut se determiner à agir, mais il rejeta tous les plans qu'on lui offrit : Il fallut en passer par les sieus, et rien ne se-

trouva prêt quand il s'agit de les exécuter. De ces lenteurs affectées il résulta que le duc de Roban sorti au temps convenu de sa vallée, ne se trouva point secondé, et que sos vivres étant consommés, il fut contraint de regagner les défilés sans avoir pu rien. opérer pour la cause commune. Cependant Amédée. persécuté sans relache par Créqui, que commencait à fatiguer une obéissance toujours malheureuse, pormit enfin à l'armée de s'ébranler; et, quoique trop tard pour profiter de la diversion de Roham, on ne la dirigea pas moins sur la capitale de la Lombardie. A pet effet elle traverse le Po, s'avance sur le Tésin, et. chemin faisant, s'empare du fort de Fontanelta, où fut tué le maréchal de Toiras. Les Français passent la riviero; et, pendant qu'Amédée la côtoie sur la droite, ils suivent la gauche, rompent un aquéduc qui portait ses caux à Milan, et v répandent les plus vives alarmes. Le marquis de Léganez, accouru pour s'opposer à des progrès ultérieurs, reconnaissant que le due de Savoie se trouvait sur l'autre bord, se hâte d'attaquer les Français, et leur livre un combat qui dura dix-huit heures. La fatigue des combattants allait le terminer sans que la victoire se fût prononcée pour aucui parti, loisque le duc, achevant de passerle Tésin sur un pont qu'il y faisait jeter quand Léganez parut, se donna le facile honneur de fixer la journée en contraignant les Espagnols à la retraite; mais, pen jaloux de favoriser d'ailleurs la puissance des Français en Italie, il fit si bien que l'avantage qu'ils obtinrent se borna à la possession précaire du champ de bataille. Une incursion des Espagnols dans

le Piémont, et la diminution de l'armée française par Lis maladies et par la désertion, tandis que les ennemis s'accroissaient au contraire par des renforts qu'i's recevaient de Naples, furent des pritoxtes plausibles. pour rétrograder et pour renoncer encore une fois. aux plus brillantes espérances.

Quelques légera succès obtenus en Alsace par le cardinal de La Valette et le duc de Saxe-Weimar, v faisaient une faible compensation. Les deux généraux avaient fait lever le siège de quelques places et s'étaient même emparés de Saverne : mais ils ne purent empêcher le duc Charles de Lorraine de pénétrer en Franche-Comté, pour faire lever le siège de Dôle, investie par le prince de Condé. La Franche-Comté ainsi que la Bourgogne devaient, suivant des traités antérieurs, et dans la vue d'éloigner les hostilités du territoire de la Suisse, demeurer neutres dans les démêlés entre les deux couronnes. Des précautions de défense, prises par la première de ces deux provinces, servirent de motif ou de prétexte à l'accuser de manquer à la neutralité, et autorisèrent l'invasion du prince de Condé. Celle-ci, an reste, ne fut point heureuse: et. quand le duc de Lorraine parut, déjà le prince levait le siège de Dôle par ordre de la cour, qui avait besoin de ses troupes sur un point qu'un plus grand danger menacait.

Peu s'en fallut que le cardinal, qui semblait tenir dans sa main les événements, u éprouvât cette année. l'instabilité de la fortune. Sa puissance chancela; mais les secousses réitérées que ses ennemis lui donnèrent, ne servirent qu'à l'allermir. On peut dater de cetté époque l'espèce de tyrannie que le ministre exerça le reste de sa vie sur le monarque; qu'il gon-verna avec la hauteur d'un'serviteur qui so sent nécessaire, et qui défie, pour ainsi dire, l'indiguetion de son maître (1). C'est aussi alors qu'on commences à lui voir employer plus ouvertement les stratagemes d'une noire politique qui l'engageait à divier; à brouiller, à pousser au désespoir par des verations sonrdes ceux qu'il eraignait ou haissait, et à les forcer; pour ainsi dire, de commettre des fautes qu'il les perdaient.

Richelicu croyait avoir assez bien pris ses mesures pour éloigner la guerre du centre de la France, par les armées qu'il entretenait chez les voisins limitrophes, en Savoie, en Navarre, en Lorraine, en Alsace. Il se flattait aussi, par les diversions qu'il avait habilement ménagées en Allemagne, d'occuper loin de lui les forces de la maison d'Antriche, et de la ruiner en détail. Le cardinal infant, gouverneur des Pays-Bas laisse le cardinal français se bercer de ces espérances: il trompe sa vigilance, rassemble une armée puissante, surtout en cavalerie, et à la tête de quarante mille hommes, commandés sous lui par le prince Thomas de Savoie, le duc François de Lorraine, Jean de Werth et Picolomini , il fond avec impétuosité sur la Picardie, Plusieurs villes, mal défendues ou malpourvues, se rendent presque sans se défendre. La cavalerie espagnole se répand en Picardie et en Champagne comme une inondation, et porte la dé-

<sup>(1)</sup> Merc., tom. XXI. — Aubery, Mém., tom. 1, pag. 580. — Mém. Ren., tom. VIII. p. 338.

solation dans ces provinces. On irvavit, pour opposer à ce terrent qui menaçuit dejà la capitale, qu'un pelit corps de troupes, ressemblant plutôt à un'eftazchement qu'i une armée, commandé par le comte de Soissons; prince altier, que le cardinal estimait, qufdédaigna son amitté, et qui fut victime de sa vengeance. Comme il y avrait eu trop d'affectation à laisser un prince guerrier, et le seul entre les princes français, sans commandement; pendant que le roi mettait cinq armées, sur pied, le ministre l'avait relégué, pour ainsi dire, avec un petit corps d'armée; dans la province au delà de l'Oise et de l'Aisne, où il ne croyait pas que les ennemis pussent faire une irruption si dangereuse.

A la première nouvelle de cette invasion, Richelieu fit passer au prince les premiers renforts qu'il trouva sous sa main, et les envoya par le maréchal. de Chaulnes; et par le maréchal de Brezé, son beaufrère, que Soissons n'aimait pas. Ce prince regarda cet associé comme un homme destiné, ou à le faire échouer, ou à partager avec lui le succès pour lui en ravir la gloire. Ces premiers secours n'auraient pu empêcher les généraux de Philippe d'avancer ; mais ils préférèrent s'assurer des places qui étaient en arrière, et mirent le siège devant Corbie, la dernière place de défense, et la prirent. La consternation devint extrême à Paris : nombre de bourgeois prirent la fuite; et emmenèrent au delà de la Loire leurs femmes, leurs enfants et leurs meubles les plus précieux. On murmurait généralement contre le cardinal. On l'accusait d'avoir manqué de prévoyance. C'était luis

disait-on, qui attimit la colère du ciel sur le royaume. par les sentiments dénaturés qu'il excitait dans le cour des fils contre la mère. Le roi lui-même ne fut pas à l'abri des frayeurs enfantées par les remords; ni exempt de soupçons sur la capacité de son ministre; et il v cut un moment où celui-ci, déconcerté et abattu, songea à abandonner le timon des affaires. On dit que ce fut le P. Joseph qui le rassura. Par le conseil du capucin; il osa se promener sans gardes dans les rues de Paris. Il flatta le peuple, plaisante de ses eraintes, et se montra en homme certain des ressources et des succès. Cette assurance apparente en donna aux Parisiens une véritable. Le courage reparut, les jeunes gens de la capitale et des environs s'enrôlèrent, les corps se taxèrent pour leur équipement et leur entretien, et en peu de jours il sortit de la capitale une armée de soldats, médiocre à la vérité du côté de l'expérience, mais dont le nombre pouvait Leureusement pour Richelieu, les ennemis ne surent pas tirer parti de leurs premiers avantages, Après la prise de Corbie, ils s'amusèrent à ravager la campagne au lieu d'aller droit à la capitale, solon l'avis que Jean de Werth en donnait au prince Thomas. Es pouvaient espérer, ou de la rançonner, ou de faire une paix avantageuse sous ses murs, ce qui aurait perdu le cardinal. Pour lui, il mit à profit leur inaction. Ses ordres, envoyés de tous côtés, attirerent auprès de Louis une foule de noblesse, qui, se joignant aux milices et aux corps de troupes réglées détachées des armées les plus voisines, formèrent en

peu de temps une armée très-nombreuse : bien fournie d'artillerie et de provisions de toute espèce. Il pressait en même temps les Hollandais d'attaquer de leur côté, ou au moins de le feindre. Les Espagnols eurent peur à leur toup : ils reculèrent vers la frontière, et laissèrent Gorbie, leur principale conquête, exposée aux efforts des Français, qui l'assiégèrent. Le comte de Soissons, au moment de l'irruption du cardinal infant, avait fait tout ce qui était moralement-possible avec le peu de troupes qu'il commandait. On ne pourroit assurer qu'il conserva toujours la même bonne volonté, et que, voyant le discrédit que donnaient au ministre son défaut de prévoyance et les malheurs qui en étaient la suite, il ne fut peutêtre pas fâché des succès des ennemis : mais rien ne prouve qu'il y ait contribué par sa négligence ou par de mauvaises manceuvres, Cenendant il eut la douhur d'apprendre que le roi le soupeganait d'être en grande partie cause de ses désastres. Au jugement de Soissons, le monarque ne pouvait avoir reçu ces impressions défavorables que de son ministre, qui y trouvait le double avantage de rejeter sa faute sur un autre, et sur un autre qu'il haissait. Furieux de la caloninie, le comte prend la résolution de se venger par un coup de main, et associe à son projet le due d'Orléans (1).

Gaston gémissait toujours sous la tyrannie du prélat, investi d'espions sous le nom de domestiques, contrarié dans ses gouts, qu'il fallait soumettre à l'in-

<sup>(</sup>i) Montrésor, tou. I, p. 77. — Mém. Rec., tou. I, p. 443. — Stoughet, tou. P, p. 165. — Aithery, Mém., tou. I, p. 580.

spection du ministre, ne pouvant donner, sans son attache, ni sa confiance, ni sa faveur, forcé enfin de retenir sa femme reléguée loin de lui, et privé même, depuis la guerre, de la consolation de fournir aux besoins de la duchesse; devoir qui lui fut interdit, sous prétexte que ce serait faire passer de l'argent aux ennemis de l'état. Lors de l'invasion des Espagnols, Gaston suivit son frère à l'armée, et en recut le commandement pour éviter au comte de Soissons de prendre les ordres du cardinal. Pendant le sièce de Corbie, le roi demeura au camp avec le duc d'Orléans et le comte, chacun dans leur quartier, et le cardinal s'établit à Amiens, où se tenait le conseil. C'est sur cette disposition que se forma le plan de l'entreprise. Montrésor et Saint-Ibal, deux gentilshommes attachés au comte, gens de conseil et d'exécution, vont trouver le duc d'Orléans : ils lui remontrent l'espèce de honte dont il se couvre par l'esclavage dans lequel il languit; ils tachent de le convaincre que la reine sa mère, persecutée par un ingrat domestique, beaucoup d'illustres proscrits qui errent avec elle dans les pays étrangers, et plusieurs grands du royaume renfermes dans les prisons attendent de lui leur liberté : et que le roi même ne sera pas fâché d'être délivré d'un serviteur qui le maîtrise et lui devient odieux. Sur ces remontrances, Gaston promet d'autoriser de son nom ce qu'on sera contre le cardinal. Les conjurés, voyant qu'il serait difficile d'arrêter le prélat, encore plus de le garder, conclurent de s'en défaire, et de ne pas remettre l'action plus loin qu'au premier

jour de conseil qui se tiendra à Amiens. Ce parti pris, ils en avertissent le duc d'Orléans.

En conséquence, les deux princes, allant à Amiens, se font escorter de quatre ou cinq cents gentilshommes. Ils entrent chez Richelieu, Montrésor s'approche de Monsieur, et lui demande s'il est toujours dans la même résolution. Oui, répond Gaston d'un ton décidé : sur cette parole, les ordres déjà donnés sont confirmés. Le conseil finit. Les princes et les ministres reconduisent le roi à sa voiture. Il part. Saint-Ibal se tenait derrière Richelieu, prêt à frapper; d'autres conjurés environnaient le cardinal; Montrésor regarde Monsieur, et cherche son consentement dans ses yeux. Il ne fallait qu'un signe, et c'en était fait du ministre; mais Gaston détonrne la tête, et se retire précipitamment comme un homme troublé. Le prélat voit partir les princes, et rentre chez lui tranquillement, ayant échappé sans le savoir au plus grand danger qu'il eût couru de sa vie.

Les princes ne montrèrent pas grand chagrin de ce que le projet n'avait pas été exécute. Ils comprirent sans doute qu'un assassinat, quel qu'en soit le moif, est toujours une action basse et odieuse. Mais, en abandonnant ce moyen, ils persévérèrent dans la résolution d'employer tous les ressorts de la politique pour détruire le cardinal (1). Ils convinrent d'unir invariablement leurs intérêts; de nécouter aucune parde d'accommodement l'un sans l'autre, et de ne se jamais trouver ensemble à la cour, afin que si l'un était arrêté, l'untre pût prendre sa défense. Ces choses (1) Montéer, tous, l. p. 72.—Abbert, Mén., issuell, p. 12.

(1) Montresor, tom. 1, p. 77. - Aubery, Mem., tom. 11, p. 12

réglées, on songen à mettre en mouvement les seigneurs français qui pouvaient aider la cause commune. Montrésor alla engager le duc d'Epernon, et La Valette son fils, à soulever la Guienne. On se flattait que cet exemple entraînerait le Languedoc et tout le midi du royaume; en même temps les Espagnols devaient y pénétrer par la Navarre et la Franche-Comté, rentrer en Picardie, et aider le duc de Lorraine à reconquérir ses états. Les princes se promettaient que le siège de Corbie durerait assez pour donner lieu à ses invasions; qu'alors le roi, embarrasse de tous cotés, prêterait l'orcille aux discours qu'on lui tichdrait contre son ministré : l'un se chargeait de décrier son gouvernement intérieur, de dire qu'il était détesté des Français, et que tous les malheurs étaient causés par la haine que le peuple et les grands lui portaient; l'autre de faire voir qu'il n'entendait rien à la guerre. ni a ses préparatifs, quoiqu'il s'obstinat à l'allumer et à embraser l'Europe pour se rendre nécessaire; et · que, si Louis voulait le congédier, les armes tomberaient aussitôt des mains des étrangers et des mécon-

Ge projet contrello caedinal, Jondé sur les succès fattars des Espagnels, deboua par leurs rovers. Partout où lisse présentèrent pour entrer ce France, ils furent repousés, Collas et le duc de Lorraine, a qui la retraite du prince de Condé avait pernis de péné, treren Bourgogne, furent arrêtés pur la petite ville de Saints-Gan-de-Lone. Diffundec d'abord par se souls habitairs, elle fat raffaillée par le conte de Rantzau, et délivrée tout-é-fait par le conte de

Valette et par Weimar, qui forcèrent les impériaux à se retirer dans de plus grand désordre. Bannier-les battait au même temps, ainsi que les Saxons, à Wittstock, dans le Brandchourg, et poursuivait les unts et les autres jusqu'à Eriur. Enfin le, conte de Soissons lui-même se trouva forcé de reprendre Corbie, dont il aurait désiré faire trainer le siège en longueur.

Louis, qui avait chancelé dans son estime pour son ministre tant que le danger dura, la lui rendit tout entière quand il fut passé, et le cardinal devint plus puissant que jamais. Dans ces circonstances, il maurait pas été prudent au duc d'Epernon d'exciter quelque mouvement. En vain La Valette son fils, très-échauffé contre Richelieu, voulait entraîner son père : le vieillard plus prudent ne lui répondit que par les exemples de Marillac et de Montmorenci; de sorte que Montrésor, au lieu de la nouvelle d'une diversion de la part d'Épernon, ne rapporta aux princes qu'une exhortation de se mettre en sûreté. Le comte de Soissons profita de l'avis, et se retira à Sedan chez le duc de Bouillon. Pour le duc d'Orléans, il s'en alla à Blois, faisant parade d'un mécontentement qui ne demandait qu'à être apaisé.

L'empereur qui, maigré la défaite de Wittstock, avait eu le prédit de faire élire, à la fin de l'annet, excitent par de l'empereur de Romaine, mourtu dans les promiers mois de la suivante. Les commencements du nouvel empereur Ferdinand III furest beureux. Il réduisit Binnier et Weimar à la défensive, le premièr en Poméranie, et le second en Alsace;

et de concert avec l'Espagne il traita avec les Grisons. mécontents de la France, parce qu'elle n'acquittait pas les subsides auxquels elle s'était engagée envers eux. Dans l'état de dispersion où les Français se trouvaient dans la Valteline, ils auraient tenté en vain de s'v maintenir contre les naturels, et le duc de Rohan se vit réduit à conclure un traité d'évacuation. Déià il l'exécutait et s'acheminait vers la Suisse pour gaguer la Franche-Comté, lorsqu'il recut ordre de demeurer. Mais l'appréhension de faire massacrer une foule de Français, qui de toutes parts se trouvaient sous la main des Grisons, le retint fidèle à son accord. Craignant néanmoins que le cardinal ne le randit responsable de cette mesure de justice et d'humanité, et avant même des indices qu'on pourrait le faire arrêter, il remit le commandement de son armée au comte de Guébriant, qui, chargé d'une partie de l'argent des subsides, était arrivé malheureusement trop tard. Il se rendit dès lors auprès du duc de Weimar, son ami, sous lequel il servit en qualité de volontaire, en attendant les ordres du roi pour repasser à Venise.

En Italie, les Espagnols forçaient le duc de Parme à rennocer à sa ligue avec les Français, dont la valeur et les moyens continuaient à être enchaînés par la perfidie de Victor-Amédée. Cette campagne, perdue pour eux comme les précédentes, se termina par la mort inopinée du duc; et les troubles qui en furent la suite empéchrent encore long-temps la Françe de retirer quelque profit de son alliance avec la Savoie.

Sur la fin de l'année elle trouva de légers dédommagements dans les progrès que firent le cardinal de

369

La Valette et le maréchal de Châtillon dans les Pays-Bas; et, d'un autre côté, le duc de Longueville pénétra dans la Franche-Comté, où il enleva quelques places aux Espagnols, L'archevêque de Bordeaux, Sourdis, et Henri de Lorraine - Elbeuf, comte d'Harcourt, qui commença alors à se faire une réputation militaire, reprirent aussi sur les côtes de Provence les îles de Sainte-Marguerite et de Saint-Honorat. Le duc de La Valette faisait encore rentrer dans l'obéissance la province de Guienne, que l'accroissement des impôts avait poussée à la révolte, et il en chassa les Espagnols qui, l'année précédente, avaient profité de cette circonstance pour y penétrer. Enfin, à la tête des milices du Languedoc, milices formées à tous les travaux de la guerre pendant les troubles de religion. le duc d'Hallnin, fils du maréchal de Schomberg, et connu sous le même nom depuis cette époque, fit lever aux Espagnols, sur la frontière du Roussillon, le siége du rocher de Leucate, et forca le comte de Serbelloni, descendu sur la côte, à se rembarquer.

Richelieu cependant laissait le duc d'Orléans ronson frein dans son exil honorable; mais le roi, fatigué de ces treasseries, déclara nettement qu'il voulait qu'elles finissent : il fillut done songer à traiter. Des la première conversation, les envoyés dur ministre s'aperqurent qu'en faisant la condition de Monsieuravantageuse, il serait aisé de l'amener à séparer ses intérêts de ceux du comte de Soissons, pourru qu'on lui laissit l'honneur de quelque résistance; et ce fut sur cette connaissance qu'ils conduisirent la négociation. On faisait des propositions; Gaston demandait

du temps pour les communiquer au comte; on l'accordait, et tont en attendant on faisaitavancer des troupes vers Blois, Monsieur criait à la violence; les troupes s'arrêtaient (1). Nouvelles propositions, nouveaux délais demandés et accordés; les troupes avançaient encore s'arrêtaient de nouveau. Enfin le roi se met lui-même en marche. Gaston se laisse investir, et écrit au comte qu'il ne peut aller le joindre à Sedan, selon leur convention, et qu'il est force de s'en tenir aux conditions que son frère lui accorde. Ces conditions étaient quelques avantages pécuniaires pour lui et pour ses gens, et une promesse ambigue de ne pas poursuivre la rupture de son mariage. C'était bien peu en comparaison de ce que le duc d'Orléans prétendait d'abord. Il demandait une place de sûreté, des troupes entretenues, le retour de sa mère, la liberté de leurs communs serviteurs et de tous les seigneurs retenus à la Bastille et dans d'autres prisons. Il'n'y eut de délivré que l'abbé de La Rivière (a), qui parut alors sur la scène avec Goulas, secrétaire de Gaston, comme ayant toute sa confiance, Richelieu leur fit sentir la verge à l'un et à l'autre pour les. rendre plus souples à ses volontés, et ne les souffrit auprès du prince que quand il fut assuré que la

(1) Mém, Rec., tom. VIII, p. 474. — Lettres de Richelieu, pag. 89. — Aubery, hist., pag. 300. — Montrésor, vol. 1, pag. 77. — Aubery, Mém., tom. II, p. 12.

<sup>(2)</sup> L'abbé de La Rivière, homme de bas lieu, avait, été précuter, dans un collége. L'évêque de Cahors, premier aumônier de Monsieur, le fis on aumônier, et l'institue si bien dans la confince de son maitre, qu'il deviat an homme important, très-riche, due t pair, et d'évaite d'Annyer. (Voy. Monglet, tods. 1, p. 144-).

crainte de la prison les disposerait à ne rien faire ni conseiller qui put les exposer de nouveau à y être renfermes.

Quant au comte de Soissons, voyant que Monsieur s'était accommodé, il écrivit au roi une apologie de sa conduite, fondée sur les vexations sourdes du cardinal, qui l'avait force de s'éloigner; il se borna à demander qu'il lui fût permis de demeurer à Sedan sans pouvoir être force de revenir à la cour, ni en tout autre endroit où le ministre anrait autorité (1). En vain Richelieu lui fit des promesses et des protestations qui equivalaient à des excuses, le comte resta inébranlable dans sa résolution de ne jamais se fier à lui; et quand il s'aperçut qu'on trainait la négociation, et qu'on prenait des mesures pour le tirer de son asîle, dejà indigné de quelques mauvais traitements faits à sa mère et à plusieurs de ses amis, le prince s'appliqua sérieusement à renouer avec la reine-mère et les Espagnols un traité que la faiblesse de Gaston avait interrompu. Alors le cardinal craiguit de succomber, si, pendant qu'il était embarrassé d'une guerre étrangère, il s'attirait encore sur les bras un einemi tres-estime, aussi redoutable par sa fermeté dans ses résolutions que par sa valeur. Il se détermina donc à accorder au comte ce qu'il demandait; et l'on vit un prince du sang, conservant ses dignités et ses pensions, autorisé à refuser de comparaître à la cour, et à demeurer même à Sedan, c'est-à-dire, dans une forteresse appartenante à un prince étranger, et

(1) Montresor, tom. If, p. 186. - Lettres de Richelieu, p. 169. - Journal de Richelieu, p. 169.

dont la garnison, aux ordres et pour la sûreté de cet exilé volontaire, devait encore être payée par la France. Ainsi Soissons, placé sur la frontière du royaume, l'ami, l'appui, la ressource de tous ceux que les orages de la cour en éloignaient, ressemblait à une de ces nuées noires et épaisses qu'on voit s'élever sur les bords de l'horizon, vers laquelle sont chassés les petits nuages, qui la grossissent et reviennent avec elle plus formidables, par la foudre dont ils ont porté les matières qui s'allument dans son sein. Mais, avant que ces tempêtes éclatassent, il se passa à la cour des scènes qui méritent d'être retracées aux lecteurs. Quoiqu'elles soient minutieuses en apparence, les mœurs privées des rois et des princes ont souvent une telle influence sur le sort des peuples, qu'il est. bon que les grands apprennent par l'histoire que rien de ce qui les concerne n'est indifférent.

Les favoris, les maîtresses et les confesseurs des rois, lorsqu'ils perdent leur crédit, en sont ordinairement privés parce qu'ils cessent de plaire au monarque : sons Louis XIII, quoiqu'ils plussent au roi, ils caient disgraciés, parce qu'ils ne convenaient pas au ministre. On se rappelle la catastrophe de Chalais, qui aurait peut-être évité son malheur, s'il avait eu la politique de céder à Richelieu le cœur de la duchesse de Chevreuse. Baradas, fait pour le mouvement et la guerre, s'ennuyait auprès de Louis, II fut assez maladroit pour le laisser praritire, et le roi le congédia; muis il aurait pu se retirer avec de beaux débris de sa

<sup>(1)</sup> Mem. de Motteville, de Bassompierre, de Monglat. - Memu Rec. - Passim.

fortune, s'il n'avait pas encouru la haine du cardinal encore plus que celle du roi. Enfin Saint-Simon, qui lui succéda, se trouva dans l'heureuse circonstance de pouvoir être utile à Richelieu à la journée des dupes. Tant que le ministre fut injustement persécuté par la reine-mère et ses adhérents, le favori prit son parti auprès du roi; mais, quand il devint persécuteur à son tour, Saint-Simon ne put s'empêcher de se montrer sensible au sort des malheureux. Richelieu craignit les insinuations d'un homme qui avait l'oreille dy maître : il fit entendre au roi que Saint-Simon était bien plus attaché à sa mère et à son frère qu'à lui; crime irrémissible auprès de Louis. Un événement fâcheux vint à l'appui de la mauvaise volonté du prélat. Saint-Léger, oncle du favori, et gouverneur de La Capelle lors de l'invasion des Espagnols, rendit cette ville trop promptement au gré du ministre; Saint-Léger disait qu'il n'avait ni munitions ni troupes suffisantes. Richelieu voulut lui faire son procès, mais le gouverneur se sauva. Le cardinal prétendit qu'il avait été averti par son neveu, et demanda son éloignement au roi, qui ne put le refuser, et qui néanmoins lui conserva sa fortune et son estime.

Il se passa du témps sans qu'il fût remplacé. La faveur de Louis n'était pas reclarerhée; il menait wis si siriste, que peu de personnes désiraient d'être admises à sa familiarité. Celles qu'il honorait de cette distinction s'en dégodatain bientôt, parce qu'il fallait passer son temps, on à des amusements puérils, ou à écouter des murmures perfétuels contre son ministre, dont il portait impatiemment le joug. Sé-

paré de sa mère, qu'il tegait en exil, prévenu contre sa femme, jaloux de son frère, en défiance continuelle de ses parents et des seigneurs qui l'environnaient, il ne voyait que par les yeux de Richelieu qu'il détestait. mais sans lequel il croyait ne pouvoir regner. Dans cette position, le rôle d'un favori était fort embarrassant : il était obligé de trahir sou maître, en rappor tant au ministre tout ce qui lui échappait dans ses moments d'humeur; ou, s'il applaudissait aux plaintes du roi, s'il ne les faisait pas savoir au cardinal. son silence seul l'exposait à la haine du prélat, parce que tot ou tard le faible prince lui avouait ce qui s'éfait dit dans ces conversations. Non-seulement des favoris en titre, mais des seigneurs sans prétentions ct des officiers domestiques furent punis pour avoir simplement laissé leurs oreilles ouvertes à ce qu'ils pe pouvaient s'empêcher d'entendre; de sorte que les gens senses suyaient le monarque, que le sonpcon et la melancolie environnaient, sans qu'il présentat aucun dédommagement, puisqu'on ne pouvait en espé rer de graces que par le canal du ministre.

Se voyant ainsi delaissé, il promenait son ennui dans ses appartements et au cerele de la reine : il y prit du goût pour la compagnie de quelques dames qu'on peut ranger plutêt dans la classe des favoris que dans celle des maitresses, puisqu'il ne les aima que pour le plaisir de la confidence. Nous avons vu que mademoiselle de Hautefort fut sa première inclination : elle était helle et sprijuelle etsa faveur se serait soutenue lorg temps, malgré le ministre dontelle affectait de dédaigner l'appui, si, après s'être d'abord.

brouillée avec la jeune reine, elle ne lui cht ensuite marqué un attachenient qui déplut au roi. Il devint jaloux de n'être pas aimé exclusivement; et, selon la coutume des personnes attaquées de cette maladie, al simagina être méprisé el joué par l'époise et la maîtresse. Richelieu ne manqua pas de l'entretenir dans ces souppons; et, après plusieurs brouilleries et raccommodements, mademoiselle de Hautefort fut reléguée dans une de ses terres du Maine, où elle reșta jusqu'à la mort du roi.

Pendant un des intervalles de froldeur entre Louis et a favorite, il s'attach à mademoiselle de Lis Fayette, jolle brune, moins belle que mademoiselle de Hautefort, mais qui eut auprès de lui le mérite de payer se tendresse d'un retour sincère. Les r'aisons qui la déterminèrent à ensevelir ses espérances dans un elotire tiennent aux jurigues qui alarmèrent alors le cardinal; il vit en même temps soulevés contre lui la reine régnante, la favorite, les seigneurs français; les étraugers compatissant au sort de la reine mêre, le père Caussin; confesseur du rol, et, dit-on, jusqu'au père Joseph, son confident intime, appelé l'Eminène grisé; et parfoit l'Eminence rouge triompha.

L'objet de son inquiétude était alors la reine régnante. Cette princesse n'eut que des désagréments dans son mariage. Comme la reine-mere connaissait son fils capable de se laisser conduire par une personne qui obtiendrait sa confiance, elle eut soir de lui rendre suspecte la capacité de son épouse. En lui enlevant ainsi l'estime de son époux, elle lui cnleva aussi son amour. Le connétable de Luynes prit des

mesures plus honnêtes pour s'assurer du roi : il lia intimement sa femme avec Anne d'Autriche; de sorte qu'il domina par l'insinuation, et en soutenant la bonne intelligence entre les époux. Richelieu, n'ayant pas les mêmes ressources, reprit la marche de Marie de Médicis. Il donna un corps aux ombrages de Louis (1). Les légéretés d'une jeune personne qui parle sans précaution de choses possibles furent représentées comme des résolutions et des projets, et quelques imprudences prirent sous la main de l'astucieux cardinal l'air et l'apparence de crime d'état; il crut la forcer par là à dépendre de lui. Quelques écrivains l'accusent d'avoir désiré plus que des égards et des déscrences. La reine fut en effet quelque sois contrainte de recourir au crédit du cardinal pour se sauver des piéges qu'il lui avait tendus. Gênée de tons côtés, cette princesse cherchait de la consolation dans le commerce de ses proches. Elle écrivait au roi d'Espagne et au cardinal infant, ses frères, et à plusieurs. personnes des cours de Madrid et de Bruxelles. On imagina que dans ses lettres il pouvait être question de la paix générale, qui était le vœu de toute l'Europe, et du retour de la reine-mère, deux choses que le cardinal redoutait également. Le roi se persuada facilement un mystère dangereux dans ce qu'Anne d'Autriche faisait à son insu, et résolut, à l'instigation du ministre, de surprendre son épouse.

La reine allait souvent au couvent du Val-de-(1) Mém. de Le Porte et de Motteville. — Aubery, Ném., tom. 11, pag. 75. — Brienne, tom. 11, pag. 121. — Mém. Rec., tom. VIII., pag. 661.

Grace; elle s'y était construit un joli appartement, et elle passait avec des religieuses choisies des journées que la tristesse de la cour lui faisait trouver trèsagréables. Le chancelier s'y transporta par ordre du roi; il fit ouvrir les armoires, fouilla les tiroirs, examina les papiers qui s'y trouvaient. Il'interrogea les religieuses et la reine même, et la força de lui remettre une lettre qu'elle voulait cacher dans son sein. Pendant ce temps on arrêtait et on transportait dans différentes prisons ses plus fidèles serviteurs. Anne fut contrainte de suivre son mari à Chantilly, où elle demeura resserrée dans sa chambre et réduite aux gens absolument nécessaires pour son service. Comme la disgrâce est contagicuse, les courtisans évitaient ccux qui passaient pour lui être attachés. On remarqua qu'en traversant la cour ils n'osaient tourner même les veux vers son appartement. On disait publiquement qu'elle allait être renvoyée en Espagne. Cette menace, qui paraît singulière après vingt ans de mariage, n'était peut-être pas sans fondement de la part du cardinal, auquel les partis extrêmes ne coûtaient rien, et qui n'aurait pas été fâché d'entretenir la haine des deux maisons de France et d'Autriche. Sa mauvaise volonté, s'il la poussa à cet excès, fut sans effet. On croit que le chancelier fit avertir la reine très-secrètement de la recherche qu'il devait faire. Il ne sc trouva au Val-de-Grâce que des papiers inutiles, et dans les armoires, des haires et des disciplines, qu'on regarda comme mises en dérision du cardinal.

Les agents de la reine nièrent constamment d'avoir

servi dans se commerce clandestin qu'on lui imputait et malgré les promesses, malgré les menaces de sichèlieus, qui les interrogeait lui-même, en hiorume qui veut trouver des coupables, et qui, dans l'intention de les épouvanter, sit mettre à quelques-uns les' instruments de la torture sous les yeux, tous furent ingéhranlables (1).

Enfin, chose étonnante! resserrés dans des prisons impénétrables sous des geòliers choisis par le ministre, et gardés à vue dans des cachots par des soldats renfermés avec eux, on trouva moyen de leur faire savoir ce qu'ils devaient taire ou avouer, asin que leurs réponses cadrassent avec celles de la reine; et ces avis leur parvenaient par le canal même des parents du cardinal; tant était générale l'indignation contre le despotisme hautain d'un ministre tyrannique, qui voulait dominer même les inclinations! La reine, qui avait été reprimandée en plein conseil du temps de Chalais, fut obligée dans cette circonstance de signer un écrit par lequel elle se reconnaissait coupable d'impendence. Quand Richelieu ne pouvait pastrouver les personnes assez criminelles, un calcul de sa politique était de se procurer des titres contre elles en cas de récidive; et, selon sa coutume, il fit encore valoir à la reine le retour du roi vers elle, comme une grâce et le fruit de ses sollicitations.

Mais il y a apparence qu'elle dut plutôt sa réconcidiation aux remonstrances de la tendre La Fayette, dont la coudnite est un modèle de vertu, peut-être unique dans Ihistoire. Sensible aux épanchements (v. Mira de La Perts, p. 118 a sair.

Rettr me Tra 1 e.m. for 1 to er sent.

du cœur de Louis, elle aimait sa personne, elle s'in téressait à sa gloire, elle aurait voulu qu'il fût houreax dans sa famille et an dehors; mais la pusillanimité du roi s'opposait à l'exécution de ses désirs. Quand il se considérait environné de tant de guerres et d'intrigues, il croyait ne ponvoir jamais s'en tirer qu'à l'aide de son ministre; et tout le monde, au contraire, était persuadé que c'était son ministre qui l'enveloppait de ces embarras, comme d'autant de filets pour le retenir, et que par l'éloignément de Richelieu tous les obstacles s'aplaniraient. Il était difficile de mettre ces idées dans la tête du roi sans que le cardinal s'en apercût; plus difficile encore de l'empêcher de les détruire : de sorte que La Fayette reconnut avec douleur que Louis sentait sa chaîne, mais qu'il la crovait nécessaire, et que, pour conserver la faveur du monarque, il fallait se résoudre à porter cette chaine avec lui (1).

Trop fâre, pour dépendre d'un autre que du roi; La fâyette se détermina à rompre un engagement qui commençait à alarmer sa sagesse. Elle a raconté elle même que Louis, ordinairement si retenu, lui fit un jour la proposition déticate de lui donner à Verssailles, châțean de plaisir alors, un appartement, où il irait la voir librement, et qui lui dans ses offres une vivacité qui la surprit. La Fayette ne dit pas si elle pertagea l'émotion du prince; mais elle nous appendiquié le l'aimait, qui fit bouteux de son transport, elle honteuse de l'avoir occasioné, et qu'ils ne,

<sup>(1)</sup> Mem. de Motteville, tom. I, p. 80. — Mem. Rec., tom. I, p. 668. — Monglet, tom. I, p. 221. — Brienne, tom. III, p. 136.

trouvèrent pas de meilleur moyen de se mettre en sûreté contre leur mutuelle faiblesse, que de se séparer. De l'aveu du roi, à qui ce consentement coûta beaucoup, La Fayette alla se renfermer chez les religieuses de la Visitation, où elle prit le voile. Richelieu, qui avait haté cette retraite en fortifiant les scrupules de son maître, n'y gagna rien (1). Lonis, rassuré contre lui-même par l'état de son amie qu'il respectait, la vit plus souvent, et celle-ci, n'ayant rien à perdre, parla plus hardiment. Les visites au parloir durèrent long-temps, et causèrent beaucoup d'inquiétude au cardinal. A la fin îl intimida et gagna un nommé Boisenval, confident de ce commerce. Par son moyen, le ministre sut le secret des entretiens; il eut les lettres; il supprima les unes, falsifia les autres, y glissa des expressions qu'il savait devoir blesser leur délicatesse. Il réussit ainsi à les refroidir, et enfin à les séparer. Il piqua même si bien leur fierté, que la séparation se fit sans qu'ils daignassent s'expliquer.

La reine en fut fichte. Quoique mademoiselle de La Fayette ne lui montrit pas tant datachement que mademoiselle de Hautefort, elle lui avait rendu des services plus essențiels auprès du roi, en l'engageant à se rapprocher de son épouse. On prétend que cette victoire remportée sur le roi par, mademoiselle de La Fayette, fut le résultat d'ur long entretien qu'il se procura un jour au parloir de la Visitațion, à la dérobée et comme en cachette du cardinal. Les éclarcissements que cette conversation les mit dans le cas de se donner leur firent connaître qu'ils avaient été

<sup>(1)</sup> Mem. Rec., tom. VIII, p. 663,

les jouets d'une trahison. Mademoiselle de La Favette profita de l'ascendant que lui rendait cette découverte, pour opérer la réunion de deux époux, en détruisant les fatales préventions du roi à l'égard de son épouse. Elle fut si pressante que le roi ne sortit d'auprès d'elle que pour se rendre chez la reine. Le fruit de cette réconciliation fut, après vingt-deux ans de stérilité, un fils qui porta depuis le nom de Louis XIV. et qui naquit le 5 septembre 1638. Anne d'Autriche, reconnaissante des bons offices de La Fayette, avait fait tous ses efforts pour l'empêcher de consommer son sacrifice; mais ils furent inutiles, elle resta dans le cloître, où elle vécut généralement estimée, montrant à l'univers l'exemple d'une fille qui, dans l'age des passions, s'immola généreusement elle-même pour ne pas entraîner dans sa chute un prince qu'elle aimait. Le roi sut la manœuvre du cardinal. Il disgracia Boisenval, son fidèle agent, mais il ne dit rien à son corrupteur. Richelieu laissa le traître sans récompense, et jouit tranquillement du succès de son artifice, contre l'attente bien fondée de ses ennemis.

Les réjonissances qu'occasionèrent la naissance du dauphin, furent mèlèse à l'humiliation des revers, acampagne n'avait été heureuse que sur le Rhim, où le duc de Weimar, après avoir été battu sous Rhimfeld qu'il assiégeait, et où il perdit le duc de Rohan, surprit cinq jours après les Autrichiens daus toute l'ivresse et toute la sécurité qu'inspire la victoire. Leur armée fat totalement dispersée. Les quatre généraux qui la commandaient tombérent entre les mains du vainqueur, et entre autres Jean de Werth, qui deux

ans auparavant avait jeté la terreur dans Paris. Co fut une raison pour qui ly fut amené: on l'échangea depuis contre le marchal de Horn. Cette victoire lit passer les villes forestières entre les mains de Weimar, et Brisach tomba encore en son pouvoir, lorsque de nouveaux triomphes sur les troupés envoyées pour dégager la place, les eurent dissipées.

Mais, du côté des Pays-Bas, le prince Thomas et Picolomini avaient fait échouer le maréchal de Chatillon devant Saint-Omer, et la levée du siège de Fontarable, sur la frontière de l'Espagne, avait été encore plus honteuse. L'archeveque de Bordeaux avait détruit une flotte espagnole qui venait au secours de la place, et celle-ci était au moment de capituler lorsque le délai d'un assaut, que l'on ne crut pas encore praticable, permit à l'amiral de Castille d'arriver à temps pour attaquer les lignes des Francais. Il forca le quartier de Soundis, qui avait voulu prendre part aux opérations de terre, et ensuite celui du prince de Condé. Tous deux ne purent se sauver qu'en gagnant la flotte à la hate, le duc de La Valette, relegue à une lieue depuis que le prince l'avait contraint de ceder son quartier à l'archeveque, ne put que rallier les fuyards et ramener l'armée à Bayonne.

Le maréchal de Gréqui avait été une en Italie des le conntinicement de la campagne, et lors qu'il finiait ses dispositions jour delivre le fort de Bréme, assiégs par le marquis de Légenez. Le cardinal de La Valette, qu'i le remplaea, s'occupa plus d'intrigues que d'opérations militàries: Le terme de l'alliance de la l'enuce avec la Savoie était arrive. L'Espagné proposait à la régente, veuve de Victor-Amédée, de sarder la neutralité. C'était bien le désir de la princesse, et c'était encore le conseil que lui avait donné son mari mourant. Mais, menacée par le cardinal Maurice de Savoie et par le prince Thomas, ses beaux-frères, qui réclamaient la régence, elle crut avoir besoin d'un appui, et ne le trouver qu'en Richelien. Elle signa donc, le 3 juin, un nouveau trai:é offensif et défensif avec la France, et s'abandouna à tout le ressentiment de l'Espagne. Cependant ce n'était point assez pour l'ambitieux ministre : il aurait voulu être encore celui de la duchesse, ordonner dans ses états en maître, ainsi que dans ceux de son frère, et se faire remettre, à cet effet, le jeune duc entre les mains. De la des: oppositions de la part des fidèles serviteurs de Christine; de là des haines, et enfin de nouveaux complots contre le cardinal.

Ge que n'avait pu exécuter une favorité helle, spirituelle et iusinuante, deur jésuites le tentrent; lo père Gaussin, confieseur du roi, lon-lionme, disait le cardinal, et le père Monod, directur de Christine, apprit empli de malice, disait le tuême préfait c'est-à-dire, suivant lu manière d'entendre de Richelieu, que le premier était ordinâirement docile à ses volontés, et que le second croisuit lesmeures qu'il prenaît pour gouvernen le our de Savoie aussi despois-quement que celle de France. Ge jésuito-était depuis-quement que celle de France. Ge jésuito-était depuis-long tempsemployé dans lessaffiires de Savoie. Il fut un des entremetteurs du mariage de Mâdame avec, où il reconnut Richelieu. Il fut avouer que celui-ci

fit tout ce qu'il put pour le gagner. Il lui envoya une magnifique chapelle d'argent, avec tous les ornements assortis (1). Ce présent à la vérité se fit au nom du roi; mais le ministre y joignit une lettre qui montrait que l'amitié du père ne lui était pas indifférente. Cependant, soit antipathie pour le cardinal, soit persuasion que ses vues politiques étaient contraires aux intérêts de la Savoie, le jésuite ne cessa de s'opposer, aux desseins du prélat; et, non content de lui résister. il travailla à le renverser. Il fit naître dans l'âme du père Caussin, auquel il écrivit, des scrupules sur l'aveuglement où il laissait le roi à l'égard de son ministre, aveuglement qui mettait le trouble dans la maison royale, et dont la religion souffrait autant que l'état. Le confesseur, bien convaincu, attaqua son pénitent avec toutes les armes que son zèle lui fournit. Il tacha de l'attendrir sur la situation de sa mère, qui pouvait avoir eu des torts, mais qu'il ne devait pas repousser, des qu'elle ne demandait qu'à se jeter dans ses bras. Il lui représenta le danger du mauvais exemple que donnaient à son royaume ses mésintelligences perpétuelles avec sa femme, avec son frère, avec ses autres parents; il lui représenta qu'en voyant tant de grands seigneurs errans dans les royaumes étrangers, tant d'autres renfermés en différentes prisons, il n'y avait pas de jour que chacun de ses courtisans ne craignit pour soi-même ou pour ses proches : d'où il arrivait

<sup>(1)</sup> Le Clerc, tom. II, p. 329. — Montréor, tom, II, p. 240.— Aubery, hist, p. 472. — Mém. Rec., tom. VIII, p. 526 et suiv. — Lettreude Rich. p. 185 et 336. — Testat polit, vol. I, p. 68. — Mém. de Duplessis, p. 77.

8.

que sa cour n'était plus qu'un séjour de jalousie et de défiance. Mais ce qui devait le faire treinbler, c'était, joutait le père, le compte terrible qu'il rendrait à Dieu de l'oppression où se trouvait la religion cathoique en Allemagne, par ses alliances avec les protestants: « Et vous répondrez, sire, lui dit-il, sur votre salut éternel, du sang que vous faites verser dans toute l'Europe. » Louis, étonde, répondit que le cardinal hui avait montré les consultations de plusieurs docteurs qui ne pensaient pas comme lui, et mémé des jésuites ses confèrers: « Ahl sire, répliqua naivement le confesseur, ne les croyez pas, ils ont une église à bâtir (1). »

En vain le roi voulut défendre son ministre, il fut obligé de se rendre aux raisons du jésuite. « Mais enfin, dit Louis, qui mettre à sa place? » Caussin, assez peu habile pour n'avoir pas prévu cette question, resta embarrassé. Il demanda quelques jours; et, ayant promené ses yeux sur tous les seigneurs de la cour, il crut y avoir trouvé un sujet eonvenable dans Charles de Valois, duc d'Angoulème. Ce fils naturel de Charles IX et de Marie Touchet, depuis dame d'Entragues, après s'être mêlé d'intrigues, et en avoir été puni par de longues prisons, pouvait avec un esprit naturel et son expérience être regardé comme un homme capable de gouverner. Caussin le jugea tel; et, ne voulant pas l'indiquer sans être sûr de son eonsentement, il lui parla des termes dans lesquels il en était avec le roi. Le duc fut très-étonné. Cependant

<sup>(1)</sup> Ils bătistăient alors l'église de la maison professe; rue Saiut-Antoine.

il conseniit avec de graudes démonstrations de reconnaissance; mais, faisant ensuite réflexion à l'ascendant du cardinal sur Louis, se représentant que ce prince pouvait faiblir au moment de l'exécution, et que c'était même peut-être une ruse de Richelleu pour l'éprouver, il alla tout lui réveler. Le prelat ne manqua pas de lui prodiguer les remerciments et les promesses; mais, craignant de contracter de trop grandes obligations, il ajouta en souriant que le roi n'aurait pas tardé à lui découvrir le complot.

Pendant ce temps, Caussin, ignorant la démarche d'Angoulème, pressait toujouis son pénitent, qui lui fit une espèce de défi de soutenir son opinion devant queiques docteurs et devant le cardinal lui-même. Caussin accepta : le four fut pris; mais au moment que le confesseur allait entrer dans le cabinet du roi, où devait se faire cet éclaircissement, et où Richelieu échit déjà, Caussin eut order devas retirer, et en entrant chez lui on lui remit un autre ordre qui lui enjoignait de partir sur-le-champ pour Quimpercorenin, ville de la Basse-Bretagne. On trouva dans ses papiers des preuves de la complicité, ou, comme dissient les flatteurs de cour, de la séduction employée par le père Monod.

Le cardinal ne tarda pas à faire sentir à celui-ci son indignation. Il n'y a pas de meyen qu'il ne tentât pour l'avoir à sa discrétion. « Il faut, écrivait-il à d'Hémeri, son agent à Turin, que Madame soit privée de sens, si elle ne l'envoie pas en France. Mais le jésnite jurait qu'il ne verrait jamais Richelieu qu'en peinture (1), » La duchesse défendait son directeur, du moins quant à l'intention : mais le prélat ne croyait pas qu'une intention qui allait contre ses intérêts put se justifier. En vain Christine accordait au cardinal tout ce qu'il demandait d'ailleurs, le sacrifice de ses ministres, de ses places, de ses heaux-frères : « Elle était, dit Siri, auprès de Richelieu, comme ces personnes dont les actions, privées de la grace, n'ont aucun mérite auprès de Dieu. » C'étaient des œuvres niortes, tant qu'elle ne livrait pas le père Monod. Il la tourmenta elle-même, lui suscita des embarras, retira des secours, l'abandonna à la merci des Espagnols et de ses beaux-frères; de sorte que le jésuite, crai ghant les piéges secrets, conseilla lui-même à la duchesse de le renfermer dans une citadelle, comme si elle voulait le punir : mais le cardinal , qui se connais. sait en vengeance, n'y fut pas trompé. Il regarda la captivité du père Monod moins comme une satisfaction qu'on lui faisait que comme un moyen imaginé pour lui enlever sa proie. Il affecta de faire sentir à la duchesse que le roi ne se fiait plus à elle. Être infidèle à Riclielieu, c'était, dans son style, être infidèle à la France. Il ne la ménagea plus : il s'empara d'une partie de ses états, sous prétexte de la défendre; et il fut peut-être le premier politique qui donna à l'univers l'exemple scandaleux, trop imité depuis, de faire marcher l'usurpation sous la sanvegarde apparente de la protection.

Quelques auteurs prétendent que le père Caussin (1) Leures de Richel., p. 185, . Mém. Rec, som. VIII, p. 572 et 623.

ne s'arrêta au duc d'Angoulême que sur le refus du père Joseph, et que ce choix s'était fait par le conseil de mademoiselle de La Fayette, proche parente du capucin (1). On dit que celui-ci, fidèle au cardinal, refusa le ministère; mais que, reconnaissant de la bonté du jésuite, il lui garda le secret. Richelieu. ajoute-t-on, ne lui pardonna pas cette réticence, et concut une jalousie qui devint funeste au capucin. Il est pourtant difficile de sayoir ce qui se passait entre deux hommes si intéresses à ne pas se laisser pénétrer. Ceux qui les examinaient de près, dans ces derniers temps, ont cru apercevoir un mécontentement mutuel. Richelieu était railleur, et avait un flegme orgueilleux. Le père Joseph était brusque et peu endurant. On remarqua que ces défauts, malgré les quels ils avaient toujours vécu en bonne intelligence, commençaient à leur peser réciproquement, et occasionaient des mots et des reparties aigres. Les choses en étaient à ce poinf, tandis que la reine-mère, pour être reçue en France, se soumettait à toutes les conditions : elle priait seulement qu'on ne l'obligeat pas à livrer ses domestiques, et s'engageait à les laisser dans les pays étrangers. Les peuples épuisés demandaient la paix à grands cris. Les Espagnols l'offraient honorable et avantageuse. Toutes les familles réclamaient leurs amis ou leurs proches, exilés, proscrits on renfermés. Des paroles, des gestes échappés au père Joseph, donnèrent à connaître qu'il n'approuvait pas l'inflexibilité de Richelieu sur tous ces objets. Le roi, encore attaché à mademoiselle de La Fayette, (1) Vie du père Joseph et le véritable Joseph, - Passim,

parlait au capucin plus qu'à l'ordinaire. Richelieu lui offrit l'évêché du Mans, qui aurait pu l'éloigner de la cour, et le père Joseph refusa. Il redoubla en cette occasion ses instances, pour obtenir le chapeau rouge qui lui était promis. De tontes ces circonstances, les politiques conclurent que le capucin cherchait, par cette dignité, à s'égaler au cardinal pour le supplanter; que du moins le prélat eut lieu de le croire, et que la maladie du père Joseph fut l'effet de la jalousie du ministre. C'est encore là une de ces noires imputations qu'on ne doit pas croire sans les plus fortes preuves. Il est aisé, au contraire, de prouver que ces deux hommes restèrent unis jusqu'à la fin, puisque Richelieu montra toutes les inquiétudes que doit donner l'état d'un malade chéri. Il voulut l'avoir sous ses yeux, le fit transporter à Ruel, et soigner avec toute la sollicitude d'un ami. Le père Joseph, de son côté, donna au cardinal la preuve la moins équivoque d'attachement, en faisant passer au roi un écrit dans lequel îl justifiait sur tous les points le ministère de Richelicu, et le représentait commè le seul homme capable de gouverner son royaume; aussi le cardinal s'écria-t-il, au moment de sa mort : J'ai perdu mon bras droit!

C'était en effet un homme infatigable, portant dans les entreprises l'activité, la souplesse, l'opiniàtreté propres à les faire réussir. Il était l'amiliarisé avec les obstacles et les fatigues dans les missions et les réformes des maisons religieuses; travaux auxquels il se livra dès sa jeunesse. Il prit aussi dans ces occupations l'habitude de ne compter pour rien les volontés, les goûts, les inclinations des hommes, et de les forcer quand il ne pouvait les persuader. Le père Joseph pénétra dans les cabinéts des princes, se présentant hardiment, se melant de tout, et fournissant des expédients pour toutes sortes d'affaires. Sa vie sobre et dure, son exactitude à s'assujettir aux devoirs pénibles de son état, son attention à ne se servir. que dans le besoin pressant, des aises et des commodités du monde, lui conserverent l'estime des grands: il les traitait sans ménagement quand ils ne se rendaient pas à ses avis, et leur parlait avec l'audace d'un homme qui brave les événements et qui n'a rien à perdre. Hardi, absolu, peu sensible lui-même à la dureté du commandement, il ne l'adoucissait pas pour les autres (1). On ne lui remarqua de tendresse que pour sa congrégation des religieuses du Calvaire qu'il institua; mais on ne lui reprocha aucun attachement particulier. Les courtisans frouvaient singulier qu'il distribuat les graces sans en retenir pour lui ni pour sa famille : les dévots ne concevaient pas qu'il envoyat des missionnaires prêcher l'évangile, et des arniées inonder l'Europe de sang; qu'il composât des constitutions monastiques, et qu'il s'occupat de traités d'alliance avec les hérétiques. Mais les personnes qui ont l'expérience du monde, n'ignorent pas que tout s'allie dans certaines têtes. Richelieu n'en doutait point, et il paraît qu'il le croyait plus affecté même en mourant, du succès des opérations politiques, que des exhortations qu'on fait aux moribonds. Courage, père Joseph, lui disait-il, Brisach est à (1) Vie du pêre Joseph. - Possim. ...

nous. Comme il savait d'ailleurs que ces sortes de gens sont volontaires, il lui laissait la liberté de réformer ses propres plans, et de conduire, selon ses idées, les affaires dont il le chargeait.

On a quelquesois rejeté sur le père Joseph la sévérité du cardinal, implacable quand il se croyait offensé; mais on n'aperçoit pas qu'il soit devenu plus indulgent après la mort de son confident : il semble au contraire que, dans la persuasion qu'on serait plus tenté de lui manquer en le voyant privé de cet appui, il ait affecté de punir jusqu'à l'apparence des fautes, asin de prévenir les complots par la terreur. Si quelqu'un, par exemple, méritait des égards, c'était le duc de La Valette, colonel-général de l'infanterie, veuf d'une sœur naturelle du roi, époux d'une parente du cardinal, fils du duc d'Epernon, vieillard respectable, frère du duc de Candale et du cardinal La Valette, qui exposaient alors leur vie pour la France en Piemont; enfin recommandable lui-même par la défaite des Croquans, paysans révoltés de Guienne, dont le soulevement avait fort embarrassé le ministre. Que, malgré ces titres à la bienveillance du cardinal, La Valette ait encouru sa disgrace, on n'en est point étonné, quand on sait que, tenant beaucoup plus de la fierté de son père que de la souplesse de ses frères, il s'égayait volontiers sur le compte de Richelieu, le raillait, et critiquait sans ménagement ses actions tant civiles que politiques; mais du moins le dévouement de ceux-ci au cardinal aurait du sauver le frère de la proscription, et exempter le père des chagrins qui empoisonnèrent ses derpiers jours (1).

On a vu qu'il n'avait pas tenu à La Valette que le duc d'Epernon, son père, n'appuyat le complot formé contre la vie de Richelieu. Le prélat s'en souvenait, et disait quelquesois : L'affaire d'Amiens n'est pas oubliée. Cependant il donnait de l'emploi dans les armées à La Valette, soit qu'il n'en pût refuser à un colonel-général de l'infanterie, soit qu'il espérât trouver dans son service des moyens de le perdre : il crut tenir cette occasion dans l'échec que recurent les Français devant Fontarabie. Le prince de Condé prétendit avoir été mal secondé par le duc de La Valette, son principal lieutenant. D'Epernon et son fils avaient été fort piqués de l'autorité que la cour, en cette circonstance, donna au prince, à leur préjudice, dans le gouvernement de Guienne et dans les provinces adjacentes. Le ministre, instruit de cette jalousie, qu'il était peut-être bien aise de faire naitre, persuada an roi que La Valette avait cherché et saisi l'occasion de faire essuyer un affront à Condé contre le bien de son service. Le monarque irrité érigea, pour juger cette affaire, un tribunal qu'il présida luimême. Il était composé de plusieurs ducs et pairs, de conseillers d'état, des présidents du parlément et du doyen de ce corps, lesquels avaient été mandés à Saint-Germain sans qu'on leur eût fait connaître le motif d'un tel ordre.

<sup>(1)</sup> Talon, tom. 1, p. 253. — Merc., tom. XXIII. — Mem. Rec., tom. VIII, p. 781. — Mem. d'Aubery, tom. II, p. 240. — Testet polit., tom. 1, p. 71; tom. II, p. 185.

Le roi les ayant instruit qu'ils avaient été appelés pour faire le procès au duc de La Valette, et que, sur la communication des informations au procureur général, Mathieu Molé, celui-ci avait conclu au décret de prise de corps, ils représentèrent tous, par la bouche du premier président Le Jai, qu'ils ne pouvaient opiner hors du parlement, et ils supplièrent le roi de lui renvover cette affaire. A cette objection Louis répondit par des reproches contre leur prétention. « Vous faites les difficiles, leur dit-il, et les tuteurs des rois. Je suis le maître. C'est une erreur grossière de s'imaginer que je n'ai pas le pouvoir de faire juger les ducs et pairs de mon royaume où il me plait: » Enfin, le duc de La Valette ne mérite pas d'être jugé autrement : c'est-à-dire, qu'il ne méritait d'ètre jugé qu'illégalement, afin que, fut-il innocent, il n'échappât point à la condamnation que le roi avait d'avance prononcée intérieurement contre lui. Pinon, doyen du paflement, pressé d'opiner, supplia Louis de renvoyer le duc à son tribunal naturel, et conclut à ce renvoi. Le roi lui-ordonna d'opiner au fond. Pinon répondit que conclure à ce renvoi, c'était une opinion suffisante. Cependant, ne pouvant résister aux instances menaçantes du monarque, il dit qu'il était de l'avis des gens du roi. Le président de Nesmond, après avoir montré les mêmes répugnances, adopta la même opinion, demandant, ainsi que tous ceux du parlement, qu'il fût ajouté dans le prononcé du décret, que c'était de l'exprès commandement du roi.

Le président de Bellièvre se distingua entre.les

autres. Aux observations précédentes il ajouta de vives mais respectueuses remontrances sur le danger qu'il y avait d'intimider les juges, et sur l'indécence à un roi de présider au jugement de ses sujets. « Votre majesté, sire, lui dit-il, pourrait-elle soutenir la vue d'un gentilhomme qui serait sur la sellette, et qui ne sortirait de votre présence que pour monter sur l'échafaud? » Cette représentation n'émut pas le roi : il ordonna à Bellièvre d'opiner; et celui-ci, ne pouvant s'en défendre, conclut à la moindre des peines en matière criminelle, qui est l'ajournement personnel. Le président de Novion, après avoir fait voir l'insuffisance des charges, opina comme Bellièvre. Le président Bailleul, croyant se soustraire à la nécessité d'opiner, dit qu'en entrant dans la salle il avait entendu dire au cardinal que le roi ponvait encore exercer ses bontés envers le duc de La Valette. et qu'il était d'avis de l'en supplier. Ne vous couvrez point de mon manteau, lui dit Richelien avec un sourire ironique, opinez.

Aucun des pairs ne réclama pour l'accusé les priviléges de son rang; et entre les conseillers d'état il v en cut un qui osa alléguer en preuve de la validité et de la compétence de la commission, les usages despotiques de l'Asie, où le monarque se défait, sans formalité de justice, d'un grand qui lui déplait; voulant faire entendre que le duc de La Valette était encore heureux de ce que le roi voulait bien lui donner des juges. Ainsi, par ce premier arrêt, ce seigneur, qui avait été beau-frère du roi, fut décrété de prise de corps, et les délais étant expirés, il fut condamné

par un autre à avoir la tête tranchée. Le cardinal n'opina point dans le second jugement. Il se retirà, en alleguant qu'allie du duc de La Valette, il ne pouvait avoir d'avis. En vain Bellièvre fit de nouveaux efforts en favour de l'accusé : les rens du roi le trouverent coupable d'intelligence avec les Espagnols, et de désobéissance à son général. Bellièvre montra que la trahison présumée sur des bruits vagues, et sur la déposition de témoins récusables n'était pas pronvée. Il dit, quant aux fautes contre la discipline, que c'était à un conseil de guerre à examiner si le due n'avait pas été dans l'impossibilité d'obeir, comme il le prétendait. Cependant, pent-être pour donner quelque satisfaction au roi, peut-être pour fournir aux juges bien intentionnés un biais favorable à l'accusé. Bellievre ajouta qu'il ne pouvait excuser un des premiers officiers de la couronne, de n'avoir pas obéi aux ordres du roi, qui l'appelait auprès de lui pour se justifier; que cette faute était de dangereux exemple, et méritait d'être punie; qu'en consequence il concluait " à ce que le duc de La Valette fut condamné à neuf ans d'exil, et à cent mille francs d'amende.

Personne n'embrassi cette opinion. Le roi se leva fort courroucé; et, pour rendre le crime du mari de sa sœur plus certain, il fit l'doge de sa bravoure; et il ... prit à témoin les seigneurs présents, qui avaient va comme lui le duc de La Valette montrer le plus grand courage dans les occasions chaudes et périlleuses. Il nasura que la bréche de Fontarable était praticable; que le duc l'autait emportée si I avait voulu; et que, ne l'ajant pas fait, il était coupable. Coutre cette us-

sertion d'un roi irrité, personne n'osa réclamer : l'arrêt de mort passa, et on l'exécuta en effigie.

Ce fut comme le signal des malheurs qui fondirent sur cette famille. Le duc de La Valette, qui avait messenti l'orage, s'était réfugié en Angleterre; le duc de Candale, son aîné, et le cardinal de La Valette, son cadet, moururent en Piémont à peu de distance l'un de l'autre; le premier, devant Casal, pendant qu'on faisait le procès à son frère; le second, à Rivoli; et le duc d'Épernon, père infortuné, se trouva à l'age de quatre-vingt-six aus privé de ses enfants, confiné dans sa maison de Plassac, et sans autorite dans ses charges et dans ses gouvernements, dont on ne lui laissa que les titres.

Cependant les princes de Savoie, appuyés des Espagnols, et fortifiés encore d'un nombreux parti, faisaient des progrès en Piémont. Richelieu offrait à la duchesse tous les secours de la France, mais ce n'était pas gratuitement. Tantôt il demandait un territoire autour de Pignerol, et tantôt une ville ou une citadelle qu'il disait nécessaires à la sûreté des divisions françaises. Il y joignait enfin des mesures d'envahissement, lorsque la dureté de ses conditions, révoltant la princesse, lui suggérait des pensées de réconciliation avec ses beaux-frères. Il les lui représentait d'ailleurs comme des ambitieux qui ne se réuniraient jamais à elle que pour se défaire de son fils; et dans le même temps, pour perpétuer leur mésintelligence, il faisait sous main donner avis aux princes que la duchesse ne feignait de se rapprocher d'eux que pour trouver l'occasion de s'assurer de leurs personnes. Victime de ces intrigues, elle céda à la nécessité, et consentit à remettre trois de ses places au cardinal de La Valette, Mais, de l'avis de son conseil, elle refusa constamment de se dessaisir de son fils. Le comte Philippe d'Aglié, l'un de ses ministres, homme de mérite, qu'on vonlut faire passer pour son amant. fut celui qui, à cet égard, contraria davantage les désirs ardents du cardinal. Il accompagna la duchesse à Grenoble, où le roi lui avait donné rendez - vous pour traiter cette affaire, et il ne contribua pas pen à l'affermir dans sa résolution. Richelieu, peu accoutumé à échouer dans ses projets, piqué de se voir décu, et d'avoir compromis surtout la dignité du roi; par la défiance qu'on lui témoignait, proposa dans le conseil de faire arrêter le comte, ce misérable, disaitil, qui perdait Christine de réputation. Le conseil n'osant autoriser de son assentiment une telle viola tion du droit des gens, le cardinal fut contraint de laisser repartir d'Aglié; mais il ne cessa d'avoir les yeux attachés sur lui, comme sur une proie qu'il se proposait bien de ne pas perdre.

Ĉe fut sur ces entrefaites que mourut le cardinal de La Valette, et que le comte d'Harcourt fut envoyé pour le remplacer. Turin était alors entre les mains du prince Thomas, qui s'en était emparé par surprise, mais qui n'avait pu se saisir en même temps de la citadelle. Pour conserver une communication avec celle-ci, le comte avait enlevé Quiers ou Chièri, et s'était posté près de cette ville, entre le prince Thomas et le marquis de Léganez. Dans cette position, les vivres ne devaient pas tarder à lui manquer, et ce fut

398

une nóressité pour lui de la quitter. L'embarras-était de la faire sans être aperçu de l'eunemi. Ses mesures furent si bien prises, qu'il y réussit en partie; et lorsque le prince Thomas reconnut l'avant - garde commandée par le vicomte de Turenne, ce dernier s'était déjà sais de tous les postes qui devaient assurer la retraite. Le prince navait plus que l'avantage du nombre. Il essaya d'en profiter; mais il fut repoussé avec perte, et la nuit seule le sauva. Le marquis de Léganez, qui attaquait en même temps le conte d'Harcourt, éponyant un semblable échee, les Français continuèrent leur route sana obstacle, et gagnèrent Carmagnole et Carignan, qui ils prirent leur quartiers d'hiver.

Dans les Pays-Bas, le marquis de La Meilleraie, parent du cardinal, prit Hesdin, et recut du roi sur la brêche même le biton de maréchal de France, Moins heureux que lui, le marquis de Fenquières; chargé d'assiéger Thionville avec une armée trop faible, fut défait dans ses lignes par Picolomini, et blesse à mort. Le général autrichien poursuivant ses avantages, pénetra aussitot en Champagne et mit le siège devant Mouzon. Chatillon prit alors la revanche de Saint-Omer; et, quoique moins fort que Picolomini, il l'obligea à décamper. Le prince de Condé en Roussillon, s'empara d'abord de Salces; mais les Espagnols ayant investi la même place, il ne put empêcher, quelque longue résistance que fit le gouverneur, qu'ils ne la reprissent. Il en jeta le blame sur le maréchal de Schomberg : mais ses plaintes cette fois n'euLOUIS XIII.

rent aucune suite auprès du ministre, qui aimait le maréchal.

. Le duc de Weimar mourut, cette même année, au «moment où il se disposait à entrer en campagne. Le roi acheta de ses principaux officiers son ármée et ses conquêtes, convoitées avec jalousie par toutes les puissances belligérantes, et notamment par le prince Palatin, qui, venu d'Angleterre, et traversant la France avec le dessein de les acquérir, fut arrêté comme inconnu, et retenu quelque temps à la Bastille. Le duc de Longueville, donné pour chef à la nouvelle armée, se jeta sans succès sur le Bas-Palatinat, et effectua plus heureusement le passage du Rhin. Il l'exécuta par les soins du comte de Guébriant, à la fin de décembre, en plusieurs jours, et avec de si petites barques que l'ennemi, ne soupçonnant aucun préparatif, ne s'en apercut que quand il fut achevé. Ces troupes jointes à celles de Banier, rattachèrent à la ligue plusieurs des princes du nord de l'Allemagne, qui s'étaient vus contraints de l'abandonner; et, bien que la jalousie des Snédois mit obstacle aux avantages qu'elles devaient se promettre dans ces contrées, elles ne laissèrent pas d'y être utiles par l'occupation qu'elles donnérent aux troupes de l'empereur.

Ce fut encore par le peu de concert des alliés que les Pays-Bas; menacés par trois armées françaises sous les ordres des maréchaux de La Meilleraie, de Chaulnes et de Chatillon, et par le prince d'Orange, échappèrent l'année suivante au plus imminent danger. Avec la plus belle armée qu'il eût jamais commandée, Frédéric-Henri ne voulut rien tenter. De leur côté, les armées françaises levaient tous les siéges qu'elles avaient entamés. Néamonien, pour terminer avec honneur, elles se rabattirent toutes trois sur Arras, Le général Lamboi, venu au secours, fut battus par La Meillernie. Le cardinal infant et le due Charles de Lorraine y accourarent aussi, et firent en vain des prodiges de valeur pour forcre les fignes des assiégents; le due 5 y courvit de gloire, mais ren échous pas moins, et la ville se rendit. Ce fut de ce côté tout le fruit d'une campagne dont on attenduit d'autres résultats. Le due d'Englisen, Louis de Condé, d'euxième du nom, coinu depuis sous le 10m du Grand Condé, se lis se premières armes.

Celle d'Italie fut plus brillante. Le marquis de Légaued avait mis le siège devant Casal, qui tenait toujours garnison francaise, et dont la possession eut avantageusement couvert le Milanais de ce côté. Le comte d'Harcourt, quoique plus faible de moitié; marcha au secours de la place. Le marquis, au lieu d'aller à sa rencontre, perdit l'avantage du nombre, en se laissant attaquer dans ses lignes. Elles furent forcées en trois endroits. Le vicomte de Turenne s'y distingua particulièrement; mais surtout le comte d'Harcourt, qui, payant d'exemple, se jeta le premier dans les retranchements, et inspira son courage à toute l'armée. Les Espagnols perdirent une grande partie de leur artillerie, le quart de leurs troupes, et furent contraints de lever le siège. Le général français, à l'effet de soutenir la gloire qu'il venait de s'acquérir, marcha aussitôt sur Turin, dans l'intention de dégager la citadelle, Moins fort que le prince Thomas, il osa l'assiéger dans la ville. Le marquis de Léganez le suivit de près; et, supérieur encore à lui avec les débris de son armée, il l'investit kui - même devant Turin, en interceptant tous les passages par lesquels on pouvait recevoir des vivres. Dans la ville, comme dans les lignes des Français, ce n'était qu'à la pointe de l'épée qu'on pouvait s'en procurer; et de part et d'autre la persévérance s'entretenait de l'espoir de fatiguer celle de l'ennemi, et de le réduire à l'impossibilité de tenir contre le besoin. Une attaque. concertée entre le prince et les Espagnols, au moyen de boulets creux, auxquels on avait donné le nom de courriers volants, et qu'ils lançaient avec des mortlers par-dessus la circonvallation, ajouta à leur confiance . . mutuelle. Mais des accidents imprévus dérangèrent leur accord. Ils attaquèrent séparément, et furent également repoussés. Le lendemain, le vicomte de Turenne, qu'une blessure avait force de se retirer à Pignerol, amena de cette ville un secours considérable en hommes et en vivres, qui décida du sort de Turin. Le prince Thomas ent la liberté de sortir avec sa garnison et de se retirer à lyrée, et Christine rentra dans sa capitale. Elle y donnait l'ordre à la garnison française, commandée par Duplessis-Praslin; mais, dans la vérité; elle en était dépendante. Le cardinal le lui prouva cruellement, en faisant enlever, pour ainsi dire sous ses yeux, le comte d'Aglié, qu'il fit conduire à la Bastille. Aux plaintes, aux reproches de Christine Richelieu n'opposa qu'une froideur insultante. « Il y a de certaines occasions, dit-il, où on ne peut ne mépriser pas les larmes des

femmes, sans se rendre auteur de leur perte. » Il dit. il insinua, il écrivit à la duchesse elle-même, que trop d'instances pour la liberté de ce seigneur, capable de plaire, pourrait rendre son attachement suspect et ternir sa réputation. Enfin, il fit envisager à Louis XIII cette violence comme un effet du vif intérêt qu'il prenait àl honneur de la princesse sa sœur. L'immensité des fonds nécessaires à une guerre si dispendieuse faisait naître des révoltes en Espagne comme en France. Le dessein conçu par le duo d'Olivarès, de faire contribuer la Catalogne à la défense commune, dans la même proportion que les autres provinces espagnoles, parut aux Catalans une violation de leurs priviléges. Leur mécontentement s'accrut des corvées auxquelles on les soumit pour le service de l'armée castillane envoyée à lá défense du Roussillon, et surtout des excès auxquels se livra cette milice indisciplinée. Quelques soldats, du nombre de ceux qui s'étaient le plus abondonnés à la li cence, reconnus à Barcelonne, un jour qu'une multitude de paysans se trouvait réunie dans cette ville; réveillèrent l'indignation, et devinrent l'objet de la fureur générale. Le tumulte s'accrut de la résistance que les paysans épronvèrent de la part du gouverneur et le meurtre de celui-ci acheva la révolution dans cette ville, qui arbora l'étendard de la révolte, et qui sollicita les secours des Français, pour se maintenir dans l'indépendance. D'Espenan, qui s'était fait une réputation d'habileté par la longue défense de Salces, fut envoyé en Catalogne avec quatre mille hommes, faible secours contre une armée de vingt-cinq mille

Espagnols, commandés par le nouveau-vice-roi, le marquis de Los Velès, qui par ses exécutions jetait la terreur de toutes parts. Une guerre désensive pouvait seule suppléer à l'inégalité des forces. Dans cette vue. d'Espenan se jeta dans Tarragonne; mais, mal secondé par les levées encore novices de la Catalogne, il tarda peu à être obligé de capituler et d'éyacuer, non-seu-Jement la ville, mais la province. Ce succès des Espagnols fut amplement compensé par une autre défection : celle du Portugal, où une conjuration que fit réussir la haine généralement vouée à la domination espagnole, porta sur le trone don Juan de Bragance, descendant par sa grand'mère d'un fils d'Emmanuelle-Grand, et par son père, d'un fils naturel du roi Jean d'Avis, par qui s'était perpétuée la lignée masculine de la maison royale de Portugal,

Des secours plus considé ables envoyés en Catalogne, fruits de la résolution que prirent les Catalans de renonce à leur premier projet de république et de se donner à Louis XIII, ranimérent leur courage. De concert avec les Français, its défirent les Espaguols sus le canonit Mont-Joui, citadelle de Barcelonne; mais de ne purent rentrer en possession de Tarragionne; et les efforts du comte de la Mothe-Houden-court, par terre, et de l'archevèque Sourdis, par mer, s'ethouèrent devant cette place, qui fut ravitallee par une puissante flotte espagnole. En attendant que Louis put se rendre dans cette nouvelle province, le marchal de Brezé y fut envoyé en qualité de vice-toi, pour jurer la conservation de ses privièges.

Cependant le prince Thomas, peu après avoir évacué Turin, avait entamé une négociation avec la France, et sous la garantie de cette puissance, il avait conclu un traité de réconciliation avec sa belle-sœur. En consequence de cet accord il devait se rendre à Paris; mais la défiance qu'il conçut du cardinal, peutêtre à cause de son alliance avec le comte de Soissons, dont il avait épousé la sœur, le fit presque aus sitôt renoueravec les Espagnols. Il affichade nouveau les prétentions à la régence à laquelle il avait renoncé; et les hostilités recommencerent. Turenne, envoyé contre Ivré, avait l'espérance de s'emparer de cette place, lorsqu'il fut rappelé sur une fausse démonstration des Espagnols sur Chivas. Pendant tout le cours de la campagne, le comte de Sirvela, qui remplacait Léganez, employé en Catalogne, eut le talent de se refuser à toutes les tentatives d'engagement du comte d'Harcourt. Celui-ci, dans l'impossibilité de le joindre, se rabattit sur Coni, qu'il échangea contre Montcalvo, dont s'emparèrent les Espagnols, mais qui ne les dédommagea pas de la perte de la première place.

Banier, au commencement de cette même unnée, et le comte de Guébriant, qui avait succédé au duc de Longueville, sortant tous deux de bonne heure de leurs quartiers, se réunirent inopinément devant Ratisbonne. Ils avaient projeté dy surprendre la diété, occupée alors des moyens de chaser les Suédois et les Français de l'Allemagne. Le dégal inattendur du Dannbe rompit leurs mesures. Les deux généraux, privés des secours nécessaires pour passer le fleuvé,

se resirépent et se séparàrent ensuite mécontents l'un de l'autre, et toujours à l'occasion des troupes wei-mariennes que les Snédois auraient youlu débaucher aux Français. L'archiduc Léopold, profitant de cette mésintelligence, allait accabler Barfer, si Guébriant ne fût revenu à son secoiurs. Banier mourut peu après cette nouvelle jonction, et le commandement général se trouya provisoirement dévolu aux Français. C'était déjà un triomphe de pouvoir réunir en nn seul corps une armée composée d'éléments si discordants. Guéhant fit plus, il battit l'étolomini à Wolfenbutel; mais la mauvaise volonté des Suédois l'empécha de profiter de sa victoire, et permit à l'empereur de reggmer à son parti divers allés des deux couronnes.

En Flandre, le maréchal de La Meilleraie avait pris Aire à la vue du cardinal infant; mais celui ci, devenu le plusfort par la jonction du général Lamboi, contraignit à son tour les Français à décamper, et s'etablit dans leurs lignes mêmes pour reprendre la ville. Le maréchal, trop faible pour les déloger, tenta des diversions sur la Bassée, Lens et Bapaume, qui durent prises successivement. Mais ni les pertes, ni les instances du comte de Soissons, menacé alors dans Sedan, ne purent distraire les Espagnols de leur premier projet, et Aire fut forcée de céder à leur persévérance. Elle se rendit à don Francisco de Melos, successeur du cardinal infant, qui mourut pendant le siége.

Tant de revers accumulés cette année sur la maison d'Autriche persuadèrent au duc Charles de Lorraine, qu'il devait rénoncer à rentrer dans ses états par le credit de cette puissance. Il eut recours à celui du cardinal, qui le flattait d'ailleurs d'obteiné du passe son divorce avec la princesse Nicole, dout il s'était degoûté, et de fayoriser son mariage avec la comtesse de Canterroix, qui le suivoit dans toutes se expédicions, et qu'il appehit sa ferme de campagne. Un acte de soumission envers Louis XIII, qu'il vint trouver à Saint-Germain, Tabandon des comtés de Clemont, Stenay et Sametz; le dépôt de Nanci jusqu'à la fin de la guerré, le reaoncement à toute alliance avec l'Autriche, le passage par ses domaines, et lusage enfin de ses troupes, fraent les conditions apportées à la restitution de ses états; et, en cas d'une nouvelle mâdelité dont se méliait le cardinal, le due consentité à la trançe.

La reine-mère fit alors ses dernières fentatives pour être regue en France. Cette princesse commençait à mériter la pitié : elle avait été obligée de quitter les Pays-Bas, où la bienséance ne lui permettait pas de rester depuis que les Espagnols étaient en gutrre ouverte avec les Français. Elle passa en Angleterre à la fin de 1638, et Charles l'a, son gendre, la reçut voloniters, mais les troubles qui, s'eleviaent dans son royaumé, faisaient craindre à ce roi de ne pouveir long-temps donner un asile à sa belle-mère ; il cutre-prit donc de la réconciller avec son fils (r), lichelieu, à qui le décliu de la sainté du roi inspirait la pense d'être régent après as mort, était plus éloigné que la mais de livoriser des démarches qui auraient pu con-

<sup>(1)</sup> Mem. Rec., tom. VIII, p. 500. — Montglet, tom. I, p. 340. Montrésor, tom. I, p. 322. — Merc., tom. XX.

trarier ses projets. Cependant les instances de Charles furent si pressantes, qu'on ne put se refuser d'en délibérer. Louis s'en rapporta à son conseil du sort de sa mère. Il n'y cut pas une voix pour la rappeler en France. Le seul Bouthilier opina de la placer à Avignon. Tous les autres conclurent à la reléguer à Florence, et le monarque donna à cette dure décision le sceau de son approbation. Marie de Médicis, conservant toujours sa même répugnance à aller rendre son pays natal témoin de ses disgraces, resta en Angleterre tant que les affaires de Charles le lui permirent. Mais des poursuites pressantes, faites cette année dans le parlement pour le renvoi de l'étrangère, et suggérées, ditson, par Richelieu, l'obligèrent encore à s'éloigner. Elle passa en Hollande, où elle comptait se fixer; mais la crainte de désobliger le cardinal rendit les gouvernants sourds aux prières de Marie, et lui enleva encore cette retraite. L'infortunce princesse, abandonnée aussi de tous ses enfants, rejetée des alliés fidèles de son mari, et obstinée à ne point reparaître à Florence dans l'état d'humiliation où elle était réduite, chercha avec anxiété autour d'elle un asile dont le choix ne pût aigrir la haine de ses persécuteurs. Elle ne trouva que Cologne, ville impériale, libre et neutre, et elle s'y réfugia.

Richelieu lui avait donné peu aupravant un nouveau compagnon d'exil dans la personne du duc de Vendôme, frère naturel du roi (1). Ce prince vivait tranquille dans ses terres avec la duchesse, son épouse, et les ducs de Mercœur et de Beaufort, ses (1) Min. 2-Lebey, ten. II. p. 649.

fils, lorsqu'il apprend qu'on écoute contre lui les dépositions de deux malheureux, déjà flétris par la justice, qui l'accusent de les avoir sollicités d'empoisonner le cardinal. Vendôme se moque d'abord de cette calomnie, aussi méprisable par la manière dont elle était conçue que par ses auteurs; mais, sachant qu'on y donnait quelque importance, il envoie à la cour sa femme et ses fils, remontrer tant au roi qu'au ministre l'absurdité d'une pareille imputation, et il offre'de venir se justifier lui-meme. Le roi le prend au mot, et lui ordonne de se rendre auprès de lui au jour indiqué, Vendôme fait alors des réflexions. Il se rappelle ce qu'il a souffert autrefois dans so prison; le sort de son frère, qui y est mort assez brusquement pour qu'on ait pu soupçonner l'emploi du poison; la résolution du duc de La Valette et de tant d'autres, qui ont mieux aimé tout perdre que de risquer leur liberté et leur vie; tout examiné. Vendôme abandonne sa justification; qui aurait été aisée, s'il n'eût pas cru qu'on voulait le trouver coupable, et se sauve en Angleterre. Louis établit contre son frère une commission pareille à celle qu'il avait créée contre son beaufrère : les juges s'assemblent : on instruit l'affaire; et. lorsqu'on était près d'aller aux opinions, le cardinal qui avait eu la délicatesse, comme offensé, de ne pas se mettre au nombre des juges, envoie au chancelier une lettre par laquelle il le priait de demander au roi la grâce du coupable. Louis refuse quelque temps, et faisant enfin semblant de céder aux instances du tribunal : « Je m'avise, dit-il, d'un expedient ; c'est de retenir le procès criminel de M. de Vendôme à ma

personne, et d'en suspendre le jugement définitif : selon quil se conduirs, j'aurai des bontés enves it te je lui pardonneria « Toutes les prières n'en purent tirer davantage. Si cela ne suffisait pas pour l'accusé, c'était assez pour le cardinal r car, en même temps qu'il faisait parade de bonté, il laissait au roi des préjugés non seulement coutre ceux qui étaient nomméanent attaqués, mais encore contré leurs parents et leurs amis, qu'il pouvait faire soupçonner de complicité.

Pendant qu'il éloignait ainsi de la cour et du royaume ceux qui auraient pu lui nuire, il y recevait un homme qui lui avait déjà donné plusieurs marques d'attachement, Cet homme, devenn depuis si fameux, est Jules Mazarin. Le marquis de Monglat, qui rapportait apparemment l'opinion du temps, dit qu'il était fils d'un banquier de Mazare en Sicile (1). Il eut des affaires malheureuses dans sa patrie, se retirà à Rome, et envoya son fils étudier en Espagne, dans l'université d'Alcala. Après ses études, le jeune Mazarin prit le parti des armes, servit quelque temps dans les troupes espagnoles, et revint trouver son père à Rome. Là Jules s'introduisit auprès du cardinal Sachetti; celui-ci le fit connaître au cardinal Colonne, et la sœur de ce dernier ayant épousé Thadée Barberin, neveu du pape Urbain VIII, et frère du cardinal Antoine Barberin, ce prélat se l'attacha, et le fit entrer dans les affaires. Il en commença l'apprentissage sous le nonce Pancirole, chargé de régler la

<sup>(4)</sup> Monglat, tom. 1, p. 369. — Móm. d'Arnauld; tom. II, p. 79.
— Mascura, p. 13.

succession de Mantone, dont les débats troublaient l'Italie, et ce fut Mazarin qui les accommoda, De retour à Rome, il quitta l'épée et prit la soutane. Il fut vice-légat d'Avignon, et envoyé en France au moment de la guerre déclarée avec l'Espagne, pour tâcher de procurer la paix générale, Quelques démarches de la part du vice-légat, plus favorables à la France qu'à l'Espagne, le firent soupeonner de s'être lassé gagner par Richelieu : le pape le rappela et lui montra beaucoup de mécontentement. Soit crainte de la punition, soit persuasion qu'il n'avait plus rieh. à espérer de Rome pour sa fortune, Mazarin quitta cette ville; vint en France, et descendit chez Chavigny, avec lequel il était familier. Celui - ci le recommanda fortement à Richelieu, qui l'envoya ambassadeur extraordinaire à Turin, puis plénipotentiaire. en Allemagne, lui procura ensuite la nomination de France au cardinalat, et lui fit donner le chapeau malgré le pape qui y répugnait; enfin le père Joseph étant mort, le ministre se déchargea sur le nouveau cardinal du soin des affaires étrangères : sécours qui arriva d'autant plus à propos, que Richelieu avait besoin de toute son attention pour veiller à ce qui se passait du côté de Sedan.

Le comte de Soissons y était toujours dans un étalt équivoque; ni rebelle, ni soumis, rongé de chagrin d'être relégué hors du rovaume et privé des avantages dus à sa naissance, tourmenté par le désir de les reconvrer, et par la crainte que ses efforts ne le rendis sent plus malheureux encore. De son côté, Richélieu ne voyait qu'avec un dépit extrême un prince

arme de sa seule fermete, montrer à l'univers qu'on pouvait ne pas flechir sous l'autorité du ministre. De temps en temps il jetait vers Sedan un regard de courroux, et il lui echappait de dire : « Cela ne doit pas se souffrir en bonne politique; le roi veut absolument voir la fin de ces menées (1), a Il entendait par la les haisons assez publiques du comte avec la reinemere, le duc de Vendome, la duchesse de Chevreuse, le duc de La Valette, et les autres exilés épars en Angleterre, en Italie, en Espagne et en Flandre. Il entendait aussi les fiaisons plus secrètes que Richelieu sonpronnait avec la reine regnante, le duc d'Orleans et tous les mécontents du royaume, et même avec Cinq-Mars, jeune homme de belle taille, de belle figure, d'un esprit plus agreable que solide, que le ministre avait substitué à Saint-Simon dans la faveur du roi, et qui commençait à secouer le joug de son

Tant que le corps de l'état fut menacé d'une erise dangereuse, il failut soufirir ces mauvaises humeurs, et préudre garde même de les aigur : mais insensiblement les symptemes ficheux avaient disparu (2). L'Espagnol, roppelé pour défendre ses foyers contre les Cataling et les l'ortugais révoltés, laissait les frontières de France tranquilles. Les troupes de Weimar gagnets, et ses conquetes achetées et incorporées au royaume, lui servaient de boulevart du côté de l'Allemagne, La difersion des Hollandais, quoique souvent

<sup>(1)</sup> Montrésor, tom I, p. 365. — Mere, tom. XXIV. — Mem. d'Aubery, tom. II, p. 693.

<sup>(2)</sup> Mercurio, tom. I, p. 275.1

plus faible qu'elle n'aurait du l'être, garantissait les pays limitrophes de la Flandre. Le duc de Lorraine, qui, chassé de ses états et réduit à faire le personnage d'aventurier, tenait une armée prête à marcher partout où son intérêt l'appelait, avait été attaché par ce même intérêt à la cause de la France : en cas d'une infidélité prévue, il était réduit, par l'occupation de ses places fortes, à l'impuissance de nuire, et il avait même donné son consentement à en être puni par la privation de ses domaines. Enfin la politique de Richelieu avait parfaitement réussi à l'égard de la duchesse de Savoie. Brouillée avec ses beaux-frères et avec les Espagnols, elle se trouvait dans une dépendance absolue des Français. Ils occupaient ses forteresses, et tenaient la campagne par de petits corps de troupes qui se donnaient la main depuis Genève jusqu'à la Valteline. Ces partis se rassemblaient au besoin en corps d'armée, et servaient de remparts au royaume contre les secours que la maison d'Autriche ponyait tirer de l'Italie, où plusieurs princes, en haine de Richelieu, ou jaloux des prospérités de la France, auraient volontiers aidé ses ennemis.

Avec ces précautions, Richelieu pouvait ensire frapper en sûreté le coup qu'il préparait depuis longtemps au comte de Soissons (1). Quoique ce prince entretint des correspondances avec tous les mécontents, on conjecture, par la peine qu'eut le duc de Bouillon à le déterminer à agir; qu'il serait resté tranquille, s'il n'avait été provoqué par les vexations secrètes du cardinal. Le roi souhaitait qu'on le laissat

(1) Mercurio, tom. 1, p. 270.

paisible dans sa retraite; mais les circonstances mettaient une grande différence entre les intérêts du monarque et ceux du ministre. La santé de Louis XIII dépérissait sensiblement, et faisait craindre une mort prochaine, Richelieu, non moins menace, s'étourdissait sur le danger, et se flattait de survivre à son maître. Or, pour un ambitieux, ce n'aurait pas été survivre que de rester sans puissance; aussi a-t-on cru remarquer, dans ses dernières démarches, des mesures tendantes à se procurer la régence. Il fallait bien présumer de sa capacité et de sa fortune pour concevoir un pareil projet contre les droits de deux reines, d'un frère du roi, de plusieurs princes du sang, presque tous ses ennemis mortels; mais c'était précisément du conflit des prétentions que le ministre espérait le succès des siennes. Voici comme il arrangeait les événements(1).

e A la mort du roi il se formera des brigues; la cine-mère probablement vicudra revendique une autorité qu'elle n'a laissée échapper qu'à regret. La jeune dousirière ne voudra pas la lui céder. Le duc d'Orléans réclamera les droits de sa naissance. Tous trois seront fort embarrassés, se touvrant sans argent, sans troupes et sans considération. Sils n'y songent pas d'eux-mèmes, je ferai suggérer à l'un d'eux de recourir à moit, comme mattre d'entraîner du côté où je pencherai, et les gouverneurs des villes et des provinces, et les commandants des armées, presque tousplacés de ma main. Sils dédaigneut de m'avoir obli-

<sup>(1)</sup> Hist, de Bouillon, tom. III, liv, VIII. 1

gation, je leur opposerai la maison de Condé, qui peut mettre un grand poids dans la halance. En effet, le prince de Condé était un homme de tête et avait du génie pour le gouvernement. Le duc d'Enghien, son fils, témoignait de l'ambition, et moutrait déjà pour le commandement des armées les talents qui l'ont depuis rendu si célèbre. Richelieu s'en était assuré en lui faisant épouser sa nièce Claire-Clémence de Maille, fille du maréchal de Brezé; et en même temps il avancait dans le service de la marine le marquis de Brezé, frère de la jeune princesse, qu'il destinait à la charge d'amiral, dignité dont il se serait rendu digne si une mort glorieuse ne l'eut enleve à la fleur de son âge, Il est certain que ces deux jeunes guerriers, secondés des conseils de leur oncle, pouvaient donner un grand avantage à la concurrence de la maison de Condé, entre deux semmes. sans puissance, et contre Gaston, prince décrédité : il n'y avait que le comte de Soissons, prince au contraire généralement estimé, qui eut pu déconcerter les desseins du cardinal. Le prélat s'était efforcé de le gagner, en lui offrant la duchesse d'Aiguillon, sa nièce chérie, en mariage. Puisque cette offre, accompagnée des promesses les plus brillantes, n'avait pu le gagner, il ne restait plus qu'à le faire périr, ou à le forcer de fuir, ou à lui imprimer la note de criminel de lèse-majesté, afin de le rendre aux yeux de la nation inhabile à faire valoir ses droits, C'est à quoi tendait une déclaration du roi, qui parut le 8 juin. Sur des imputations de complots formés pour soulever les provinces, d'argent recu des ennemis de l'état,

de tràités faits avec eux, il était ordonné au comto de Soissons, au duc de Bouillon et au jeune duc de Guise, Henri, de venir à résipiescence sous un mois; et én même temps on faisait filer des troupes vers Sedan, sous les ordres du maréchal de Chatillon.

S'il n'existait pas entre le comte de Soissons et tous les mécontents une correspondance ouverte, comme il était leur ressource et qu'ils étaient la sienne, il y avait du moins entre eux une intelligence muette telle qu'elle se trouve entre les malheureux auxquels leur besoin sert de truchement, et qui s'entendent sans se parler. Aussi le danger ne parut pas plutôt, que les assurances de services, les conseils, les vœux, les secours plus réels d'hommes et d'argent arrivèrent. Ce n'était ponrtant qu'à regret que le comte se déterminait à tirer l'épée contre son souverain. C'était aussi à contre-cœur que Louis XIII s'avançait contre son parent. Mais l'un était entraîné par son ministre. et l'autre par Bouillon. Le duc ne voyait de sûreté pour sa souveraineté que dans la guerre. Si le comte de Soissons faisait un accommodement, chose qu'il désira jusqu'à la fin, Bouillon était sûr que la première condition qu'on exigerait serait que le prince s'éloignerait de Sedan. Alors il se disait à lui-même : « Combien de prétextes ne trouvera pas le cardinal pour s'emparer de ma principauté, qui n'aura plus la présence du prince pour sauvegarde? Si on lui accorde d'y rester, au premier moment le ministre fera naître de nouvelles raisons d'attaquer le comte et son défenseur. Il nous prendra peut-être au dépourvu. Puisque nous sommes préparés, il faut vider la que-

relle, et savoir à qui du comte de Soissons ou de Richelieu, demeureront les rênes du gouvernement, »

Les mécontents, dans leur manifeste du à juillet, ne dissimulent pas cette intention; car, outre les motifs du bien public, canevas ordinaire de ces sortes de pièces, on y voit en termes exprès le dessein de chasser le cardinal d'auprès du roi : or, comme on savait que ce prince ne pouvait se passer d'être gouverné, c'était dire clairement qu'on tendait au ministère. Il semble que Lonis était assez indifférent sur . l'événement, et qu'il se serait servi de Soissons dont il prisait la probité, ou de Bouillon dont il estimait la capacité, comme il se servait de Richelieu. Il vint nonchalamment jusqu'à Péronne, sans montrer son activité ordinaire. Les troûpes paraissaient participer à l'indolence du monarque. Elles ne marchaient qu'à regret contre un prince du sang, qu'on crovait poussé au désespoir par le ministre. Richelieu voulut faire des traitres dans la maison et l'armée de Soissons, et avec tous ses trésors il ne put y réussir; au lieu que sans séduction la cour et l'armée du roi étaient pleines de gens qui faisaient des vœux pour la prospérité du comte, et qui étaient disposés à l'appuyer.

Pour comble d'avantages du côté des confédérés le maréchal de Châtillon, commandant des troupes royales, était brave soldat, mais le plus négligent des généraux. Il avançait vers Sedan, s'imaginant n'avoir à combattre que des gens timidement renfermés dans leurs murs, et il ignorait qu'il avait en tête une armée aussi forte que la sienne. Soissons l'ayait formée de Français volontaires, accourus sous ses drapeaux,

et d'un corps d'Allemands envoyés par l'empereur, sous les ordres du général Lamboy, vailfant et expérimenté capitaine. Ce ne fût qu'à la dernière extrémité que le comte accepta ce secours (1). Lamboy avait déjà passé la Meuse, et s'était joint aux Français, que Soissons voulait encore qu'on écoutat des propositions d'accommodement, Boullon, au contraire, les regardait du comme une ruse pour rendre le prince suspect à ses allies, ou comme une preuve que le ministre se défiait de ses forces. Dans l'un et l'autre cas, il ne convenait pas, disait-il, de se laisser arrêter par des offres insidieuses ou intéressées. Le sort en fut jeté, et l'action s'engagea le 6 juillet dans la plaine de Bazelle, près du bois de la Marsée, à la vue de Sedan. Les meilleurs historiens rendent un témoignage avantageux à Châtillon sur ses manœuvres et son courage; ils disent qu'il choisit bien son champ de bataille, qu'il rangea bien son armée, qu'il donna de bons ordres et bon exemple : mais tous ses efforts ne purent prévaloir contre la mauvaise volonté de ses troupes. L'officier était mécontent qu'on l'employat contre un prince du sang qu'il estimait, et le soldat, de ce qu'on lui avait fait quelques retenues sur d'anciennes montres; de sorte qu'après la plus faible résistance toute l'armée, comme de concert, se débanda. Des corps entiers de cavalerie se retirèrent cornette haute et trompettes sonnantes. On entendit des soldats qui, joignant la raillerie à la désertion, disaient en fuyant : En voilà pour leurs cinq

<sup>(1)</sup> Montglat, tom. I, p. 393. — Montrésor, tom. I, p. 325. — Brimane, tom. II, p. 141. — Mém. d'Arnaudd, tom. I, p. 217.

écus. Le matheureux Châtillon, après les plus grandes preuves de valeur, se trouvant presque seul sur le champ de bataille, fut obligé de rejoindre les fuyards, qui l'entraînèrent à huit lieues de là.

Le comte de Soissons, entouré de quelques officiers, avançait tranquillement dans la plaine, regardant fuir l'armée royale (1). Tout d'un coup on entend la détonation d'un pistolet : le prince tombe; on le relève, il était mort. Il avait le coup au milieu du front, la bourre dans la tête, et le visage brûlé de poudre. Les uns disent qu'il se tua lui-même, en relevant avec son pistolet la visière de son casque: mauvaise habitude dont on lui avait remontré plusieurs fois le danger, D'autres rapportent qu'on vit passer devant lui un cavalier qui, plus prompt que l'éclair, le tira à brûle-pourpoint, et disparut, Cette der nière opinion a prévalu, et comme plus singulière, et comme plus adaptée aux circonstances où se trouvait le cardinal. Il ne régnait que par la crainte. Il n'ignorait pas que tous les ordres de l'état étaient révoltés contre lui. Il avait traité le clergé avec hauteur, la noblesse avec fierté, les parlements avec mépris, les soldats étaient mal payés, les peuples écrasés d'impôts. Daus cet instant critique, il ne fallait qu'une victoire pour ouvrir au comte de Soissons le chemin jusqu'à Paris, parce que l'armée qui aurait pu suppléer à celle de Châtillon, était occupée au siège d'Aire, et trop éloignée. Le roi paraissait lui - même s'embarrasser peu des suites. A la première nouvelle de la défaite de ses troupes, il se disposa tranquille-

<sup>(1)</sup> Montglat, tom. I, p. 393.

ment à regaguer Paris, sans montret ni chagrin na inquiétude; comme un homme qui avait, pris-son parti, et qui était sûr de tout pacifier en sacrillant son ministre. La mort du cômte de Soissons était donc accessaire au cardinal. Mais ectre nécessit en prouve point qu'il l'ait procurée; et le danger trop évident qu'elle est fait contri à un assassin est encore un autre motif d'en douter.

Deux heures après la nouvelle de la déroute arriva celle de la mort du comte. Un instant changea les dispositions de Louis. Comme s'il cut été ébloui par la fortune de son ministre, il n'estima plus que ses conseils, ne gouta plus que ses projets; il se montra même plus ardent que Richelieu à punir les révoltés. L'armée battue retourna par ses ordres vers Sedan; il ne parlait que de forcer le duc de Bouillon, et de le priver de son petit état : mais, trop content d'être à si bon marché délivré d'un tel danger, le cardinal accorda des conditions avantageuses au duc. Il fit même, pour se l'attacher, des avances auxquelles Bouillon parut répondre; mais ce ne fut pas de bonne foi, et il porta quelque temps après la peine de sa dissimulation. Ses alliés ne furent pas également ménagés : les fauteurs publics de la conjuration, Guise, La Valette et Vendôme, restèrent sous l'anathème des procédures faites ou commencées contre eux; et tout espoir de retour dans le royaume leur fut ôté. Les complices secrets, n'eussent-ils faits que des vœux pour le comte, essuyèrent des mortifications proportionnées à leur état. Le duc d'Epernon servit d'exemple; il fut tiré de sa belle maison de Plassac, où il se plaisait, et confiné dans le château de Loche, dont il était à la vérité gouverneur, mais qu'on devait dans la circonstanée regarder comme une prison. Il y mourut quelques mois après, âgé de quatre vingt-sept ans, plus accablé de chagrin que d'années. Ains il exclutat complet de cette malheureuse entreprise fut l'asservissement de tous, à Richelieu et aux siens.

Cette prétention à la domination exclusive, même sur les volontés, se prouve par l'exemple du malheureux de Thou, fils du célèbre historien. Son premier état fut la robe; le refus d'une intendance d'armée l'aigrit contre le cardinal. Il voulut prendre l'épée, et, s'attachant à la cour sans emploi, il choisit le pire de tous les états pour un génie ardent, parce que la manie de vouloir être quelque chose le porta à se mêler de tout. Sa famille, inquiète d'une conduite dont elle prévoyait les dangers, le pria plusieurs fois de renoncer à ses chimères, et de s'attacher à quelque objet solide : mais soit éloignement pour les assujet tissements d'une charge, soit gout pour la considération que donne la familiarité des grands, il continua de vivre à la cour, et devint même l'ami et le conseil de Cinq-Mars, grand écuyer et favori du roi (1).

Ce jeune homme, fils du maréchal d'Effiat, antinitime de Richelieu, dut sa faveur au choix du misnistre, qui crut, en l'avançant à ce poste, s'en faire un rempart contre les dégoûts du roi et les suggestions des malintentionnés. Il n'omit aucune des instructions et des conseils qui, mis en pratque, auraient procuré au jeune favori la confiance entière de

<sup>(1)</sup> Merc., tom. II, liv. II. - Brienne, tom. II, p. 133.

son maltre. Ces soins ne réussissant pas d'abord. Cinq-Mars, à la fleur de l'âge, fait, pour les plaisirs vifs et bruyants, ne pouvait 'accoutimer à la vie sé dentaire qu'exigeaient le goût et la santé vacillante de Louis (1). Le favori ne cachait pas l'extréme répugnance qu'il sentait à vivre, comme garouté, auprès d'un hoame de mauvaige humeur, toujours plaintif, mécoutent, et qui, sans être vieux, avait presque toutes les infirmites répugnantes de la vieill'lesse. Le sardiral exhortait le favorê à la complasance, le tanquit de ses vivacités et de ses écarts; d'un autre côté, il pajoit le monarque, qui lui,faisait aussi ses plaintes, d'accorder quelque chose à l'extréme jeunesse, et d'ûter d'indiquence.

Tout alls hien pour la satisfaction réciproque des parties, et surtout pour celle du ministre, tant qu'il fut leux consident. Per là il savrit les dispositions secrètes du roi, et il prenaît ses meures en consequence. Mais eet aurangement politique penas tourner au détriment du cardinal, son auteur. Comme il, avait été obligé, pour faire dévorer à Cinq-Mars l'entoui de son état, de lai présenter la perspective des honneurs et des autres avantages de la cour, le jeune honne trouvs bienôt le dédompagement aurdéessous de ses sacrifices, s'il n'y joignait quelque part dans le gouvernement. Cétait attaquer Richelieu par l'enfoit sensible. Il téchs de rasaners sou protégé à des

<sup>(1)</sup> Montglat, tofn. I, p. 286; tom. II, p. 30.—Brienns, torn. II, p. 133.— Aubery, Mém., tom. II, p. 838:— Montrésor, tom. I, p. 158 et 183.— Mém. d'Artagnan, tom. I, p. 179.—Mercurio, tom. II, iv. II.

desseins plus moderes; mais d'autre part, sitôt qu'on connut des prétentions à celui-ci, tous les ennemis du cardinal l'assiégèrent. L'un lui donna un conseil; l'autre lui fournissait un projet; les grands et les princes le recherchèrent; Gaston et la jeune reine le firent assurer de leur bienveillance. On l'encouragea à ne pas rester sous la tutelle du ministre, et on l'enhardit à demander au roi lui-même ce que son éminence lui refusait.

Il songea donc à se rendre plus agrétble à son maître, et à employer pour le gagner les complaisan-· ces que le prélat lui avait autrefois enseignées. Il y réussit au point que le roi, allant tenir conseil, et voyant Cinq - Mars à son côté, dit au cardinal : « Si nous faisions entrer notre ami, afin qu'il apprenne?» A la vérité e cela fut dit d'un air honteux et embarrassé, qui donna de l'assurance au ministre. Il prit un air sévère qui en imposa au monarque et au favori, et ils n'osèrent passer outre. Dans une autre occasion, le cardinal défendit à Cinq-Mars de se trouver au conseil; et sur ce qu'il s'autorisait de l'aveu du roi : « Allez , lui dit fièrement le ministre , allez lui demander si ce n'est pas son sentiment. » Quand le grandécuyer aurait réussi dans ce projet, il n'aurait pas dû espérer grand avantage pour la suite, puisque Louis lui disait lui-même : « Souvenez-vous bien que , si M. le cardinal se déclare onvertement votre ennemi, je ne puis plus vous garder auprès de moi; comptez là dessus.» Après cet avis, le favori, ne voulant pas plier sous le ministre, devait prendre le parti d'accepter le gouvernement de Touraine, que le cardinal

lui offrait, avec tout ee qui pouvait lui en rendre le séjour agréable, la terre de Cinq-Mars y étant sinuée; mais il ne voulut pas suhir le déshonneur d'une disgrâce, et il se plia aux circonstances en attendant des événements plus favorables.

Louis XIII s'affaiblissait, et cet affaiblissement lui faisait désirer le repos, tandis que la guerre, allumée sur toutes ses frontières, eût exigé de lui du travail et du mouvement. D'un antre côté, dans cet état de souffrance habituelle les soins attentifs d'une mère tendre et d'une épouse chérie semblaient indispensables à ses affections et à ses besoins; mais l'une, inutile à son fils, peut-être même à charge par les réflexions que son absence excitait, se consumait dans son exil: l'autre, privée de l'amonr et de l'estime de son mari, ne l'abordait jamais qu'avec cette crainte qui glace le cœur et engourdit la main (1). Il n'ayait pas senlement la consolation de pouvoir compter sur les soins empressés des subalternes qui le servaient, parce que, pour peu que le ministre s'aperçût qu'ils s'aftachaient au roi, et que le roi s'attachait à eux, il forcait le faible prince à les renvoyer; de sorte qu'on vit avec étonnement des officiers de la chambre, des capitaines aux gardes, gens d'honneur et de probité, sacrifiés aux soupçons du cardinal, et forcés de s'éloigner. Ils emportaient les regrets de leur maître, qui eut quelquefois le courage de leur conserver, malgré son ministre, leurs charges et leurs appointements.

Ces sacrifices, l'impérieux Richelieu, les exigeait,

Mem. d'Artagnan,

sous peine d'abandonner le monarque au milieu des ennemis qu'il lui avait faits au dedans et au dehors. Cette menace hautaine arracha quelquefois des plaintes au roi. Il se doutait qu'on l'investissait d'embarras, comme de chaînes pour le retenir. Les cris des peuples chargés d'impôts, les reproches des exilés, les gémissements des prisonniers, les murmures de toute l'Europe, lasse de voir perpétuer la guerre qui la dévorait, perçaient quelquefois jusqu'à ce prince. Il lui arrivait alors de murmurer lui-même, de faire connaître qu'il sentait son esclavage, et de désirer d'en être délivré. Malheur cependant à ceux qui, prenant à la lettre ces désirs vagues, avaient l'imprudence de lui faire des offres et de lui fournir des projets! Richelieu arrivait armé de tout son ascendant : non-seulement il rassurait la conscience du monarque alarmé, mais il en tirait le nom de ceux qui avaient jeté le trouble dans son esprit; et ces aveux, il les arrachait en exécution d'un serment, par lequel ce prince pusillanime s'était engagé à révéler à son ministre ce qu'on dirait contre lui,

Cependant, comme tout a une fin dans le monde, Cinq-Mars crut que la puissance de Richelieu touchait à son terme. Le prélat le crut aussi, mais dans un sens différent. Cinq-Mars, confident des mécontentements de Louis et de ses murmures, s'imaginait que le prince, dans un moment d'impatience, pouvait congédier son ministre, ou trouver bon qu'on l'en débarrassat de quelque manière que ce fût. Richelieu, au contraire, qui connaissait la faiblesse du roi, et combien il était effrayé des moindres affaires, ne pouvait se persuader que le monarque est jamais le courage de se priver de son sesours. Ce-n'était donc
point par la disgrace qu'il craignait de voir finir son
erédit, mais par la mort de Louis. Le depérissement
du prione lui fasiait croire que ce moment n'était pas,
éloigné, et il ne dontait pas qu'à cet instant mille bras
n'avançassent pour l'arrucher des degrés du trône, et
le pécipiter. Ainsi, la mort du roi arrivant, tout le
monde regardait la chute du cardinal comme certaine, et ou formaginait pas comment il pourrait se
soutenir. Mais quelques observateurs crurent apercevoir que Richelieu ne s'abandonnait pas lui-même, et
ne dessepérait pas de la forture.

On a déjà vu quels pouvaient être ses projets quand Louis XIII viendrait à manquer, et il pouvait se flatter que le besoin qu'auraient de lui les prétendants à la régence ne laisserait pas ses espérances sans fondements; mais, pour leur denner plus de solidité, il fallait que le cardinal se trouvât alors dans un centre de force capable de faire mouvoir les ressorts les plus éloignés : c'est à quoi il travailla trèshabilement. Quoique le roi fût languissant et presque mourant, il sut lui persuader de quitter son palais, et d'aller aux extrémités du royaume, s'assurer de la Catalogne et conquérir le Roussillon. Il voulait que la reine laissat ses enfants dans le château de Vincennes, sous la garde de Chavigni, son confident, et qu'elle-même suivit son mari dans ces pays éloignés, où elle se serait trouvée entre deux armées des meilleures troupes de France, commandées par les plus proches parents du prélat. Il est vrai que cot arrangement n'eut pas lieu, parce que la reine pleura, jeta des cris, et protesta qu'on lui arracherait plutôt la vie que de la séparer de ses enfants: Il fallut la laisser dans la capitale; mais elle y resta sans autorité, et la puissance tout entière fut confidée au prince de Condé, doat Richelieu était s'ûr. PounGaston, il cut ordre de suivre son frère, et il obéit.

Le roi et sou ministre marchèrent à leur conquête avec une pompe égale. La grandeur de leur cortége ne leur permettant pas d'aller ensemble, de Paris à Lyon ils ne se rencontrèrent que quatre fois dans les lieux où leur suite pouvait se développer sans se gèner. Ainsi le cardinal, pendant une si longue route, qu'il ne fit qu'à petites journées, abandonna Loura un instruations de Cinq-Mars qui accompagnait le roi simprudence qu'aumit coûté cher au 'ministre, si le favori n'en eut commis de son côté de très-grandes; ou plutôt toute sa conduite ne fut qu'un tissu d'imprudences qui le conduisirent à la dernière catastrophe.

On ne devait pas attendre autre chose d'un jeune homme de vinigt-deux ans, dont les projets suggérés par la haine coutre le cardinal, énfantés par des intérêts différents, dirigés par des gens passionnés, ne pouvaient être que contraditoires entre eux. Il détestait Richelieu : il voulait le détruire, et dès le premier pas il fut genbarrassé sur le choix de celui qu'il présenterait à sa place; car il sentait bien que Louis ne pouvait se passer de ministre, et qu'avec son caractère méfante tirrésolu, il n'était pas homme à se contenter du premier qu'on luitindiquerait. Ciag-

part (2).

Mars igta les yeax sur le duc de Bouillon, dont le roi estimait la capacité (1). Bouillon, qui s'était bien pronis, après le danger qu'il avait couru dans ses liaisons avec Soissons, de n'en plus hasarder de pareilles, changea d'avis par l'appât d'un si beau postg. Il prit confiance au favori. Le complot se forma (Saston s'y joignit; la reiue régnante y entra indirectément : les confidences s'étendirent, et une foule d'importants, de carieux, de mécouteuts se présenta pour y avoir.

Chacun donna son avis. Les uns voulaient qu'on forçât le roi par une guerre civile à renvoyer son ministre : d'autres, qu'on tranchat le nœud par le meurtre du cardinal : projet odieux qui épouvantait quelquefois le bouillant Cinq-Mars, mais auquel il revenait quand son imagination s'échauffait à la vue des difficultés et des périls qui l'environnaient de toutes parts. De Thou, le plus sincère et le plus sage de sesamis, rejetait ces moyens (3), Il voulait que le favori n'employat auprès du roi que l'insinuation et les raisons; armes dont il croyait les effets inévitables, si elles étaient bien manies. Il exhortait donc le grand-écuyer à mieux cultiver l'amitié du roi, à mériter sa confiance et son estime par un extérieur moins dissipé, par de l'assiduité et plus de complaisance. Alors, disait-il, vous pourrez trouver des moments favorables pour-

<sup>(1)</sup> Montglat, tom. I .p. 39.

<sup>(2)</sup> Le roi en était tacitement le chef; le grand-écuyer en était l'ame, le gom dont on se servait était celui du duc d'Oiléans, et leur conseil était le duc de Bouillou. (Voy. Mém. de Môtteville, tonn 1, pec. 90.)

<sup>(3)</sup> Montrésor, tom. I, p. 334; et tom. II, p. 228.

remontrer au roi les torts de son ministre, ses défauts, et la facilité de se passer de lui, tant pour la paix que pour la guerre.

Placé entre ces différents avis, Cinq-Mars les écoutait tous, ne s'arrêtait à aucun en entier, prenait partie des uns, partie des autres; et par une suite de sa fausse politique il cachait à de Thou ce qu'il tramait avec Bouillon, et ne disait qu'à demi à celui-ci ce qu'il traitait avec Gaston. Cependant il suivait toujours le plan que lui avait tracé son ami; et il paraît qu'il réussissait, puisque le roi s'accoutuma à entendre dire du mal de son ministre, qu'il ne trouva même pas mauvais qu'on lui parlât de l'en débarrasser par violence, et qu'il s'avança jusqu'à souffrir que de Thou écrivit à Rome et en Espagne pour faire la paix sans la participation de Richelieu. Le prélat ne s'apercut que trop de cette diminution de crédit, dans les entrevues qu'il eut avec Louis pendant la route. Il voulut parler contre le favori ; mais il ne fut écouté qu'avec froideur et indifférence. Ses conversations sur la guerre, sur les détails d'administration, autrefois recherchées par le monarque, n'étaient plus souffertes qu'avec humeur. Dès lors le ministre se mit sur ses gardes, et se tint toujours à quelque distance du roi. Pendant que le monarque était dans son camp devant Perpignant il se tenait à Narbonne. Quand Louis vint dans cette dernière ville, le cardinal rebroussa vers Tarascon sous prétexte d'aller y prendre les caux : máis il y travaillait sourdement à la ruine du favori, cherchant, examinant, attendant beaucoup du bénéfice du temps, et encore plus des imprudences du grand écuyer.

La guerre parut rendre au roi quelque activité. Il avait passé en revue à Lyon son armée, où servaient le vicomte de Turenne et le duc d'Enghien, et que commandaient les maréchaux de La Meilleraie et de Schomberg. A Valeuce il donna la barette au cardinal Mazarin, attaché désormais aux intérêts de la France, et le baton de maréchal au comte de La Mothe-Houdancourt, qui venait de battre les Espagnols en Catalogne, et qui les y observait pour les . empêcher de porter des secours en Roussillon. Le même honneur fut accordé au comte de Guébriant pour un avantage semblable obtenu en Allemagne. Chargé de garantir les frontières du royaume sur le Rhin, afin d'assurer l'expédition du midi, il s'était séparé de Torstenson, qui avait été envoyé de Suède pour remplacer Banier, et qui avait essayé vainement d'entraîtier les Français en Bohême. Eloignés l'un de l'autre ; les deux généraux n'en furent pas moins vainqueurs des Autrichiens : Torstenson , à Schweidnitz en Silésie, ainsi qu'à Leipsick, champ de bataille toujours favorable aux Suédois; et Guébriant, à Kempen, près de Meurs, où il fit prisonniers les généraux Lamboi et Merci; avantage qui le rendit maître de l'électorat de Cologne. Du côté des Pays-Bas, la garde des frontières avait été confiée à Antoine de Grammont, comte de Guiche, fait maréchal l'année précédeute après le siège d'Arras, et au comte de Harcourt, que le duc de Bouilson remplaçait en Italie. La guerre, cette année, cessa dans cette dernière contrée, entre

les princes de Savoie et la régente. Ils renouchrent à l'alliance de l'Espagne; et le gage de la réconciliaten fut d'abord le mariage du cardinal Maurice avec sa nièce, fille ainée de Christine; et ensuite des terres et des pensions considérables qui furent assignées en France aux deux princes.

Au moyen de ces dispositions, les succès furent rapides en Roussillon; et un échec qu'éprouva le marchal de Grammont à Honcocourt près du Catelet, ainsi que la reprise des villes de Lens et de la Bassée par D. Francisco de Melos, n'y apportèrent auctin obstacle. Les Espagnots, défaits à Villefinanche au mois de mars, rendirent Collioure au mois d'avril, Perpignam au mois de septembre; et enfin le marchal de La Molte acheva la campagne par une victoire qu'il remporta à Lérida sur le mazquis de Léganez, lequel fut coutraint de lever le siège de cette ville.

Cinq-Mars cependant se livrait à une dangereuse indiscretion : les choses en étaient au point, par son imprudence, que la princese Marie de Gonzague lui écrivait : « Fotre affaire est connue à Paris, comme on y suif que la Seine passe sous le Pont Neuf. » Mais cette públicité ninquiétait pas ce jeune homme, qui se fiant aux démonstrations extérieures des ourtisans, croyait avoir tout le monde pour lui, et agis-sait saus précaution. Oubliant les bons avis que lui avait donnés de Thou, il s'alandonnait à ses passions, à sa frivolité, s'attirait qu soi des réprimandes qui occasionaient de petites disgrâces; mais elles no duraient pas; et le grand écuyer, pour peu qu'il vou-

hit montrer d'application et d'attachement, repressit aiscinent son crédit. Celui de Richelieu diminunit àu point, que l'expédient des revers qui lui avait réussi dans tonte autre circonstance, fut inutile dans celle-c. Ce fut lui, si fon en éroit Siri, qui, pour embarrasser le roi, engagea le comte de Guiche à se laisser battre sur la frontière de Picardie, restée ouverte à l'ennemit; mais cette ruse, si elle est vraie, n'aboutit qu'à attiere au cardinal un ordre tres-sec que le roi uni envoya, de remédier à et cardient, et que lui rendit pas la confiance de Louis. D'un moment à l'autre le ministre s'attendait à être disgracié heuréux sion infortune se bronsit à la perte de ses emplois. Mais une découverte inattendue changea entièrement la face des affaires.

Pendant que Cinq - Mars, vers la fin de l'année dernière, balançait sur les moyens de renverser le cardinal, il lui vint dans l'esprit, ou on lui suggéra de se préparer un asile en cas de revers. Il demanda Sedan au duc de Bouillon; Gaston en fit autant. La reine régnante, saisie de terreur lorsqu'on voulut la contraindre de suivre le roi, sollicita aussi l'assurance d'être reçue avec ses enfants dans cet asile, si son mari venait à mourir entre les mains de Richelieu. Bouillon, qui avait déjà exposé sa principauté avec le comte de Soissons, se fit long-temps prier pour la risquer une seconde fois. Enfin il ne l'accorda qu'à condition qu'on lui assurerait le secours de l'Espagne. Gaston et Cinq-Mars y consentirent, lls dépêchèrent. tous trois de concert, à Madrid, un gentilhomme nommé Fontrailles, qui conclut un traité en leur

nom, et le signa le 13 mars : il contenait vingt articles, tous dirigés contre Richelieu, avec grande attention d'insinuer que, si on se liait avec des étrangers, c'était la tyrannie du cardinal qui y contraignait les confédérés. De Thou n'eut point connaissance de ce traité quand il se fit : mais il l'apprit quélque temps après de la bouche même du grand écuyer; il le désapprouva, et exhorta son ami à rompre ces intelligences criminelles, et à prendre des mesures promptes pour n'en pas éprouver de mauvaises suites : mais la multiplicité des affaires et des plaisirs étourdit ce jeune homme. Le cardinal, éloigné et malade, paraissait sur le penchant de sa ruine; il semblait qu'il ne fallait plus qu'un souffle pour le précipiter. Le roi, détaché de lui en apparence, redoublait de bontés pour le favori. Il y eut pourtant des moments où celui-ci crut apercevoir du changement dans les manières du monarque; mais il le regardait comme un des accès d'humeur auxquels Louis était sujet; et il se flattait qu'il n'aurait pas de suite. Cependant il ne parut que trop que ce changement venait du dégoût que le roi prit de son favori ; dégout occasioné d'abord par la vie déréglée de Cinq-Mars, et ensuite par la connaissance que Louis eut de son infidélité (1):

Elle lui parvint par le ministre, qui l'eut lui-même on ne sait comment. Lacopie du traité tombée entre les mains de Richelieu n'était pas authentique : il craignait que, ş'il en dounait directement avis au roi, ce prince ne regardat cette nouvelle comme une inven-

<sup>(</sup>i) Monglai, tom. II, p. 39. — Brienne, 10m. II, p. 142. — Aubery, Mem., tom. II, pog. 577. — Montrésor, tom. II, p. 240.

tion du prélat, qu'il n'en avertit lui-même les coupables, et qu'ils né lui ôtassent les moyens de les convaincre (1). C'est pourquoi il en sit passer la première notion au roi par un homme qui ne parut pas parler de sa part. Ensuite il dépêcha Chavigny, chargé de la copie du traité. Cinq-Mars, sachant qu'il arrivait. voulut le faire assassiner avant qu'il parlat à Louis: mais il était déja avec le monarque. Le grand écuyer n'avait d'autre moyen de salut que la fuite; malheureusement il s'y prit trop tard. Sa conduite avait été si imprudente qu'elle avait, pour ainsi dire, averti tous ses complices, qui se sauverent. Pour lui, il fut arrêté à Narbonne avec de Thou, le 13 juin. De ce moment le monarque et le ministre agirent avec le plus grand concert. Le duc de Bouillon, à la tête des forces de France en Italie; fut le second exemple. sous ce règne, d'un général arrêté au milieu de l'armée qu'il commandait. On le renferma dans la citàdelle de Casal; et le duc d'Orléans; qui suivait deloin la cour pour se conduire selon les événements, se trouva tout à coup investi de troupes en Auvergne,

Dans cette surprise, le premiér acte de Gaston fut de jeter prudemment au feu l'original du traité; mais la suite ne répondif pas au comméndement. Ce fut contre lui que Richelieu dirigea ses batteries pour en tirre des aveux qui servissent à charger les autres. Le ministre ne se trompa pas dans ses mesures. Monsieur fit d'abord une démarche qui assurait le cardinal du succès : il dépêchar au prelat l'abbé de La Rivière, avec des assuraites vagues de repentir, et des prières

<sup>(1)</sup> Monglet, tom. II, p. 50. Montrésor. - Pessim.

de lui obtenir grace. C'était un augure favorable aux intentions de Richelieu, que l'intervention de cet abbé, ame vénale, flatteur bas et rampant, qu'il était aisé de rendre , par crainte ou par espérance, l'instrument des surprises qu'on ferait à la crédulité du prince. Dès la première entrevue, on insinua à l'agent de Monsieur, qu'on ne croyait pas qu'il eut pu se rendre coupable à l'insu de ses confidents. Ce soupcon inspira une mortelle frayeur au négociateur. Il porta ses alarmes auprès de son maître qu'il intimida; et qui le renvoya chargé d'aveux, sinon concluants, du moins propres à en faire de plus étendus et de plus exacts. A une lettre très-sonmise, dont Gaston accompagna ces premières démarches, le cardinal répondit celle-ci o Mousieur, puisque Dieu veut que les hommes aient recours à une entière et ingénue confession de leurs fautes, pour être absous en ce monde, je vous enseigne le chemin que vous devez tenir, afin de vous tirer de la peine où vous êtes. Votre altesse a bien commencé; c'est à elle d'achever, et à ses serviteurs de sapplier le roi d'user de sa bonté à son endroit (i). in

Le premier témoignage de bonté que le ministre promit de tirre du roi, sut qu'il permettrait à son frère de voyager et de se fixer à Venisé avec une modique pension, mais sans le voir avant son départ. Pour avoir une augmentation de pension, et la faveur d'être admis en présence de son frère, Alonsieur fit de nouveaux aveux : nouvelles questions de la part

<sup>(1)</sup> Journal de Richelieu, part III, p. 1. - Montresor, tom III, p. 228.

du cardinal, es instituation qu'on pourra le faire rester en France seulement cloigné pour quelquie temps de la cour. Enfin, par toutes ces prévantes genes, habilement graduées, on obtint du fainle Gaston qu'il se laissemit interroger par le chanceller, et que ser réposses servinientele preuves contre se complices. Il exigea seulement qu'il ne leur serait point confronté, sans doute pour ne pas être expecé à des reproches qu'il Jaurniest, couvert de honte.

Sa facilité porta le conp mortel aux prisonniers : ils savaient que leur salut dépendait de leur silence. et que, s'ils persistaient à nier d'avoir en recours à l'Espagne, jamais on ne trouverait de preuve prouve à faire décerner contre enx des peines juridiques. L'original du traité, la seule preuve qui put les convaincre était entre les mains du duc d'Orléans, ils ne le croyaient pas assez noir pour les trabir de gnieté de eœur; mais, d'après ce qui s'était passé dans l'affaire de Chalais, de Montmorenci, de Soissons et de tant d'autres, ils auraient du le soupconner assez faible pour se laisser arracher les secrets les plus importants à la sûreté et à la vie de ses amis. C'est pourquoi le cardinal, très-instruit du caractère de Gaston, et de la manière dont il fallaitele prendre, dirigea contre lui, comme nous venons de le voir, les opérations préliminaires à l'instruction du procès.

Le roi approuva à Tarascen ce plan de conduite dans une visite qu'il fit le 3 juillet à sou muisitre. Ce fut un spectacle assez singulier que celui ale deux moribonds, couchés chacun sur un lit, occupés à creuser, pour ainsi dire, le tombeau de deux infortunés, pendant qu'ils étaient près d'y descendre euxmêmes. Il y eut dans cette entrevue des plaintes trèsvives de la part de Richelieu, et des excuses très-soumises de la part de Louis, qui tâcha d'apaiser son ministre en lui donnant une autorité absolue dans son royaume, avec injonction à ses sujets ; de quelque condition et qualité qu'ils fussent ; d'obéir au cardinal comme à lui-même. Après cela le roi regagna Paris, et le cardinal partit pour Lyon, traînant derrière lui les deux prisonniers, dans un bateau attaché au sien; et le duc d'Orléans se rendit à deux lieues de cette ville, afin d'être plus à portée des juges qui dévaient l'interroger. La commission établie pour ce procès fut composée de conseillers d'état et de magistrats tirés du parlement de Grenoble, présidés par le chancelier.

L'affaire était trop hien commencée pour ne se silence qui put sauver les compahes, el Monsieur avait parlé. Il est vrai que se confession, pour ainsi dire extrajudiciaire et sans confrontation, ne devait pas 'valoir selon les règles ordinaires: mais on prononça que ces formalités n'étaient pas nécessaires pour vailder l'aveu d'un enfant de France. De plus, Cinq-Mars ne tint ferme à nier le traité que jusqu'à ce qu'il est entendu la déposition de Gaston; et, danc ce monent même, périssant par la lâcheté du prince, il montra une modération qui dut couvrir le duc de confusion s'il en fut instruit. Monsieur, non content de rapporter les faits, n'avait pas en honte de les aggraver en disant que c'était Cinq-Mars qui ênvait fait

tomber dans le crime par ses pressantes sollicitations. Un homme de quarante ans, frère du roi, sur de sa grâce, pour s'épargner peut-être quelques reproches, eut la bassesse d'accuser un jeune homme de vingt-deux ans, de l'avoir séduit et détourné de son devoir! Tout prince qu'il était, Cinq-Mars aurait pu le dévouer au mépris par des détails flétrissants ? il se contenta de raconter sans aigreur et sans récrimination ce qu'il ne pouvait s'empêcher de dire. « Que toutes les fois qu'il était mal avec le roi ou avec le cardinal, le duc d'Orléans le faisait solliciter de s'attacher à lui, et lui promettait sa protection; que c'était dans un de ces moments que, par la suggestion de Monsieur et du duc de Bouillon, il avait imaginé de traiter avec l'Espagne; pour se procurer un asile contre le ressentiment du ministre, et le forcer decondescendre à la paix générale; que tel avait été son but; qu'il ne s'en avouait pas moins coupable, et qu'il réclamait la bonté du roi, sa scule ressource. n

L'infortunce victime de la faiblesse des deux frères ignorait que, pendant que l'un fournissait à ses juges des moyens de condumantion, fautre le dehonçait publiquement comme un criminel, par une lettre écrité à tous les parlements de son royaume. Il dissit : « Depuis un au, nous nous apercevions d'un notable changement dans la conduite du sieur de Cinq-Mars; qu'il avait des liaisons avec des calvinistes, des liberius; qu'il prenaît plaisir à favaler nos bions succès, à exagérer les mauvais, et à publier les nouveille désavantiqueses. Nous avons aussi remarqué en lui une maligne affectation à b'himer les actions de notre counding ne affectation à b'himer les actions de notre counding affectation a b'himer les actions de counding affectation a c

sin le cardinal due de Richelien, et à louer celle du comte duc d'Olivarès. Cette manière de faire nous a donné des soupcons ; et, pour en pénétrer le but et la cause, nous avons laissé le sieur de Cinq-Mars parler et agir avec nous plus librement qu'aupiravant :» étrange conduite d'un monavque à l'égard d'un jeune homme à peine sorti de l'adolescence, qu'il aurait fallu instruire, reprendre, éloigner même, plutôt que de le laisser entraîner à des fautes qu'on serait ensuite force de punir! Mais, sous les apparences de cette politique, condamnable, puisqu'elle était insidieuse, Louis voulait deguiser la faute qu'il avait faite luis même, d'enhardir son jeune favori à travailler contre son ministre, en lui confiant ses mécontentements, et en écoutant sans répugnance les offres assez claires qu'on lui faisait de le débarrasser de son tyran. Ces considerations, qui rendent Cinq-Mars, sinon innocent, du moins digne de grace, ne pouvaient influer sur la décision des juges. Le crime d'avoir traité avec les ennemis était prouvé. Ils furent obligés de le condamner; et, tous d'une voix, ils opinerent à la mort. De Thou les embarrassa davantage. On ne pouvait l'accuser que de n'avoir pas révélé le traité fait avec l'Espagne. A la question pourquoi il ne l'avait pas découvert? il répondit : « Je n'en ai en connaissance que long-temps après la conclusion, et par une simple confidence du grand ecuyer. Depuis ce temps, je n'ai cessé de l'exhorter à le rompre, et à obtenir sa grace du roi en le découvrant. D'ailleurs, étant cortain, par une clause expresse du traite, qu'il ne pouvait avoir lien que si nos troupes étaient battues en

Alle magne, et, voyant qu'elles y élairent tonjours victoriennes, je n'ai pas era devoir exposer, trahit, livrer man ani; pour sauver l'état d'un danger qui ne pouvait plus être appréhendé. Enfin, ne sachant le traité que par ene couversation, et n'ayant aucune preuve à administer de la vérile de ma déposition, je me serais exposé à subir la peine due anz calomniateurs, si les coupables persistaient dans la négative. »

Ces raisons étaient honnes; plusieurs juges voulaient qu'on y eût égard : cependant, comme la loi qui condamne au dernier supplice tous ceux qui, ayant su une conspiration contre l'état, ne l'auraient pas révélée, n'admet aucune distinction ni exception, la pluralité opina à la mort. C'était le vœu de Richelieu, qui en voulait, dit-on, à de Thou, parce que son père, dans sa belle histoire de nos guerres civiles, avait inséré une anecdote peu honorable à la mémoire d'un Richelieu. Mais il y a apparence que la haine du prélat et son désir de vengeance venaient plutôt de ce qu'il regardait de Thou comme ayant été le conseiller de Cinq-Mars dans tout ce que le grandécuyer avait tenté contre lui, et qu'il voulait le punir du succès que son habileté avait pensé procurer à son ami : peut-être aussi le ministre cut-il le dessein d'intimider les cabalcurs, en rendant la dénonciation nécessaire. Ainsi, victime, tant de la sidélité à l'égard de son ami, que de la haine et de la politique, de Thou écouta sa sentence sans se plaindre de la fatale confidence qui le perdait; et, quand Cinq-Mars voulut lui demander pardon de son indiscrétion, il l'interrompit, le serra dans ses bras, et lui dit : « Il ne

faut plus songer qu'à bien mourir.» Il s'y était, disait-il, tellement disposé pendant sa prison, qu'il ne désirait plus de vivre, dans la crainte de ne se pas trouver une autre fois si bien préparé à la mort (1).

Cette résignation fut en lui l'ouvrage de combats violents contre les répugnances de la nature : combats dans lesquels la religion seule le rendit vainqueur. Pour le jeune Cinq-Mars, dont la vie si courte n'avait été qu'une espèce de tableau mouvant, dont les objets, dans leur rapide passage, n'avaient pas eu le temps de faire une impression profonde sur les sens, il parut s'étourdir davantage sur son sort. Du faite des grandeurs il descendit sur l'échafaud comme un acteur change de rôle; et il ne montra d'émotion que quand on le conduisit dans la chambre de la question, à laquelle il avait été condamné : alors il demanda grace, et il l'obtint, ou parce qu'on n'avait dessein que de lui en donner la peur, ou parce qu'il avoua de lui-même ce qu'on voulait savoir. Des historiens disent que l'objet de la curiosité de Richelieu fut moins de connaître les complices que de s'assurer s'il ctait certain que le roi eut consenti qu'on le debarrassat de son ministre. Après la confession du grand écuyer, le cardinal, ajoutent-ils, ne douta plus que, s'il s'était trouvé un homme de résolution, comme le maréchal de Vitri, Louis ne lui eut fait. éprouver le même sort qu'au marechal d'Ancre; et cette connaissance détermina Richelieu à écarter du

<sup>(1)</sup> Montresor, tom. III, p. 228 et 234. - Journ. de Richelieu, part. III, p. 68

roi, plus que jamais, tous les gens capables d'un coup de main.

Ces deux infortunés furent conduits ensemble au supplice, sur la grande place de Lyon, le 12 septembre: et jusqu'à la fin ils montrèrent chacun leur caractère distinctif. De Thou, que la maturité de l'age rendait plus capable de remords sur sa vie passée, et de crainte pour la vie future, n'envisageait qu'avec horreur la séparation de son ame d'avec son corps. Les exhortations de son confesseur, sa confiance en Dieu , les consolations puisées dans le sein de la religion, qu'il avait toujours respectée, suffisaient à peine pour calmer ses frayeurs. Il mourut en regrettant publiquement d'ayoir sacrifié à la vanité et au service des grands, des jours que l'application à quelque état utile aurait rendus plus méritoires devant Dieu et devant les hommes. Cinq-Mars remplit aussi avec ferveur les devoirs de la religion; mais du reste il parut plus étonné qu'effrayé. On lui reprocha même un air de légèreté et des manières hautaines jusque sur l'échafaud : mais c'était moins affectation d'indifférence et bravade qu'habitude et défaut de l'âge, Enfin tous les deux touchèrent les juges : Cinq-Mars, par sa candeur et son ingénuité; de Thou, par la force de son esprit et son humilité; et ils arrachèrent des larmes aux spectateurs de leur supplice. Le duc de Bouillon, certainement plus conpable que de Thou, racheta sa liberté movement la cession de sa principauté de Sedan contre les duchés d'Albret et de Châtean-Thierry, et les deux comtés d'Auvergne et d'Evreux qui lui furent donnés en échange; et le

due d'Orléans, le plus criminel de tous, ent la permission de se retirer à Blois pour y vivee en partie de la Trance sans distinctions, sans honneurs, charge de la honte d'avoir sacrifié des amis dont les images singlantes auraient du être sans cesse présentée à son esprit, et ajouter les remords à son humiliation. Pendant que Gaston parcourêt les préprinces en

fugitif, Richelieu partit de Lyon le jour meine de l'execution, et se rendit à Paris comme un triomphateur, porté par ses gardes, dans une chambre ou étaient son lit, une table et une chaise pour une personne qui l'entretenait pendant la route. Les porteurs ne marchaient que nu-tête; à la pluie comme au soleil. Lorsque les portes des villes et des maisons se trouvaient trop étroites; on les abattait avec des pans entiers de muraille, afin que son éminence n'éprouvat ni secousse ni dérangement. Arrivé à Paris, il alla descendre au palais Cardinal, où se trouvait une foule de gons empressés, les uns de voir, les autres d'être remarques. Il parla à plusiours, et congédia le reste d'un coup d'œil obligeant. Sur son visage jauni par la maladie, on apercut un rayon de joie, lorsqu'il se vit dans sa maison, au milieu de ses parents et de ses ainis, qu'il avait apprehende de ne plus revoir, et encore maître de cette cour, où taut d'euvieux se flattaient qu'il ne reparaîtrait plus.

La mauvaise volonte de ses ennemis n'était pas diminuee) mais, après cette dernière éprenye de sa paissance, il n'avait plus rieu à en craindre. Ils perdaient meensiblement leurs meilleurs appuis : les

plus grands seigneurs étalent ou bannis ou en prison (1). Gaston, si humilie, ne pouvan de long-temps être fente de se mettre I la tête d'un parti. D'ailleurs; qui aurait voulu s'étayer d'un homme si faible et si decrie? La reine mere, toujours redoutable, tant par ses intrigues secrètes que par ses plaintes publiques, venuit de mourir le 3 juillet à Cologne, reduite, faute d'argent, à retrancher tout appareil royal, à renvoyer ses domestiques, et à se borner au pur nécessaire. On la plaignit; parce qu'on plaint toujours ceux qui souffrent; mais on ne peut disconvenir qu'elle ne se soit attire ses malheurs par son caractère impérieux et opiniatre. De plus, il y a dans sa vie une tache inessable : c'est que, selon la remarque du président Hennult, elle ne fut pas assez surprise ni assez affligée de la mort funeste d'un de nos plus grands rofs. Le cardinal lui fit faire un service magnifique. et il en parla comme s'il avait espère que sous peu de temps elle lui aurait rendu ses bonnes graces: Il est vrai qu'elle lui pardouna en mourant; mais le nonce du pape qui l'exhortait, voulant l'engager à envoyet à Richelieu, en signe de réconciliation, son portrait dans un bracelet qu'elle portait au bras, elle se hetourna de l'autre coté, en disant : C'est trop. Le ministre aurait sans doute été bien glorieux d'une marque d'estime, qu'il aurait fait valoir au roi comme une justification sans réplique de sa conduite.

Cependant on peut croire qu'il était alois moins enrieux de l'approbation et de l'affection de monarque qu'attentif à se tenir en garde contre son aver-(i) meute, son XXV sion. Il est presque prouvé que Louis XIII n'avait pas rejeté les attentats proposés contre la vie ou la liberté du cardinal. C'en était assez pous que le prélat se défait toujours de quelque trainison subite. En conséquence il redoubla ses soins pour attacher à as personne les militaires les plus renommés par leur bravoute, et pour engager le roi à éloigene ceuxqu'il no put agancre, et dout l'untrépulie lui fasiat apprehender quelque brusque exécution. Louis, harcelé par son ministre, se détermina à avoir due seconde fois cette complaisance; mais il fusiai tobserver à ceux qu'il sa-cristait, que d'après le déclin rapide de la santé du cardinal leur feinte disgrace ne serait pas de longue durée.

En effet, pendant que Richelieu s'entourait ainsi de remparts contre la mort, il la portait dans son sein. Il avait été malade à Narbonne assez sérieusement, pour se croire obligé de faire son testament. A une lueur de convalescence succédérent des rechûtes fréquentes, une sièvre qui le mina insensiblement, et des ulcères, signes d'un sang appauvri et corrompu. Il languit quelques mois, plus tourmenté par les remèdes que par son mal ; enfin son état devint désespéré. On ne vit pas alors ce qu'on a coutume d'apercevoir en pareilles circonstances, des projets, des întrigues, des démarches de la part de ceux qui ambitionnaient sa place. Tout était si hien subjugué, que personne ne remua. Le cardinal disposa souverainement du ministère, de la favetir du roi, de sa confiance, lui indiqua ceux qu'il devait préférer, et le monarque docile ne s'écarta en rien de ses volontés :

de sorte qu'on peut dire que Richelieu régua même

Il montra beaucoup de fermeté dans ce dernier moment, et recut les sacrements de l'église avec piété. et résignation. On remarqua qu'il ne demanda point pardon aux assistants, des fautes qu'il avait pu commettre tant dans son administration que dans sa conduite particulière, soit que sa conscience ne lui reprochat rien, soit qu'il ne voulût pas accorder à ses ennemis le petit triomphe de dire qu'il s'était rétracté en quelque chose. Quant à ses affections privées, il témoigna beaucoup d'attachément pour ses parents, qu'il recommanda au roi, et conserva jusqu'au dernier moment une tendresse de préférence pour sa nièce, la duchesse d'Aiguillon, qu'il avait toujours aimée plus que les autres. Il l'établit comme surintendante de sa famille. Ces dipositions faites, il mourut tranquillement; le 4 décembre, dans la cinquantehuitième année de son age, comblé d'honneurs et de dignites. Pendant son agonie, on vit le roi sourire; ce qui confirma l'opinion déjà établie, que ce prince regardait avec plaisir le terme de la domination exers cée sur lui par son ministre. Quand on lui aprionça qu'il venait d'expirer, il dit simplement : « Voilà un grand politique de mort."

Cette courte oraison funèbre renferme tout ce qu'on peut dire de lui quant à l'administration. Il est l'auteur de l'équilibre établi entre les puissances de

<sup>(1)</sup> Mercure, tom. XXIV. — Mercurio, tom. II, liv. III. — Motteville, tom. 115. — Montrésor, tom. II, pag. 170. — Brienne, tom. II, p. 152. — Monglat, tom. II, p. 65.

l'Europe, sur lesquelles la maison d'Autriche avait eu jusqu'alors trop de prépondérance. Il a anssi réduit les réformés français à un état d'impuissance, qui ne leur a plus permis de se faire redouter. Voilà les deux chefs d'œuvre de son ministère : mais ils couterent bien du sang à la France. On joint à ces chefs-d'œuere politiques l'abaissement des grands, qu'il tira de leurs châteaux où ils jouissaiont d'une force et d'une considération souvent nuisibles à là tranquillité du royaume, et qu'il rendit de simples courtisans. Il est accusé assez communément d'avoir travaillé à abattre la haute noblesse plus par intérêt personnel que pour le bien des peuples; et de n'y avoir réussi qu'en tendant des pieges à ceux qu'il voulait perdre : cette imputation n'est pas déponévne de vraisemblance. Mais un éloge qu'on peut lui donner sans mélange de blame, c'est que la marine, la discipline militaire, le commerce étranger et plusieurs branches d'administration commencerent i fleurir sons son gouvernement. Il protégea les lettres, et ne négligea rion de ce qui pouvait illustrer la nation. Cependant on ne croira pas qu'il ait eu à cœur de la rendre heureuse si on considère la multitude d'édits bursanz que ses plans rendirent nécessaires (1), et les coups d'autorité qui excitèrent souvent les murmures du clergé; de la magistrature et des autres ordres de l'état : ainsi son ministère fut brillant, mais oppressif.

<sup>(1)</sup> La totalité des impositions montait à quatre-vingta millions, dont quorante cinq ténent semployée an rente aggres et recution d' vermes. (Rich, Tettat, politiq 1.4h., IX, sent VII.) Le marc d'argest d'itrà vingt six france.

Cette conduite impérieuse à l'égard de tout le monde, même des souverains, était une suite de sou caractère décisif, tranchant et ferme jusqu'à l'opiniàtreté. Persuadé de sa capacité et de la superiorité de ses lumières, il prétendait à tous les genres de réputation. Richelieu écrivit un livre de controverses théologiques, s'exerca dans la poésie dramatique, s'érigea en juge des auteurs, dont les plus célèbres encoururent sa jalousie et sa disgrace quand ils n'eurent pas la complaisance de lui céder à propos. La confiance dans ses talents his persuadait, non seulement qu'il faisait tout bien, mais qu'aucune chose n'était bien faite que par hui. En conséquence, il se permettait les actions les plus étrangères à son état, comme de commander les armées en personne, d'instruire les procès criminels, de faire amener les prisonniers en sa présence, et de les interroger lui-mème. A la vérité, peu de personnes eurent autant que lui l'esprit de détail . joint aux grandes vues et à la connaissance des moyens propres à les faire réussir. C'est ce qu'on peut remarquer dans ses dépêches, dans ses instructions aux ambassadeurs, et surtout dans ses lettres au roj. Le style en est noble, pur et sentencieux; il y rècne une adresse singulière à présenter ce qu'il veut insinuer, à prévenir et détruire toutes les objections, de sorte que, soit qu'il parlât, soit qu'il écrivit, il était sûr de faire adopter ses idées à son maitre.

Aussi a-t-on remarqué que jamais Louis ne revint de prégugés que son ministre lui avait inspirés. A vant qu'il mourêt, il lui donna la satisfaction de le venger de son frère par une déclaration flétrissante, qui fiu enregistrée peu de jours après sa mort. Le roi v faisait l'énumération des fautes de Gaston et de ses rechutes: les mots d'ingratitude et de trahison y étaient répétés avec affectation, et il finissait par déclarer Monsieur incapable de toute charge dans l'état, notamment de la régence.

Cependant, comme Richelieu n'y était plus pour soutenir ses résolutions, quelques mois après il recut son frère en grâce, et donna une déclaration contraire à la première : contraire quant aux dispositions concernant les dignités et la régence; car, comme ce n'était qu'un pardon, les inculpations de trahison et d'ingratitude, et par conséquent les flétrissures restèrent. Il en fut de même de presque tous les disgraciés de son règne. Après quelque temps d'attente, les prisons s'ouvrirent, les frontières ne furent plus fermées aux bannis, qui soupiraient après leur liberté. On vit paraître auprès du roi ses officiers, tant mili. taires que domestiques, que le cardinal avait éloignés. La duchesse de Guise revint de Florence, traînant après elle les corps de son mari et de ses deux fils ainés, morts en exil. Le duc de Vendôme, frère naturel du roi, et ses fils, eureut permission de revenir. en France, et quittèrent l'Angleterre qui leur avait servi d'asile. Tous ces seigneurs étaient suivis d'une foule de gens attachés à leur fortune, dont le retour occasionait dans les familles des espèces de fêtes publiques; et on peut croire que, dans les premiers transports de joie, la mémoire du cardinal n'était pas ménagée. Les maréchaux de Vitri et de Bassompierre, le duc de Cramail, et plusieurs personnes de qualité

moins titrées, sortirent de la Bastille, de Vincennes et des autres forts et citadelles où elles étaient retenues; mais beaucoup d'entre elles, ou ne furent point admises en présence du roi, ou ne le furent que rarement et fort tard. Ainsi, quoiqu'il consentit à se relâcher de la dureté que son ministre lui avait inspirée, Louis montra toujours des égards pour les volontés de Richelieu, en laissant, en quelque manière, le sceau de la disgrâce sur le front de ceux que le cardidinal avait réprouvés.

La mort de Richelieu ne répandit pas sans doute moins de joie au dehors qu'au dedans. L'Europe, fatiguée depuis si long-temps par les plans ambitieux de ce ministre, dut concevoir un moment l'espérance qu'ils s'évanouiraient avec lui, et se flatter que la paix, également désirée par toutes les puissances belligérantes, allait enfin permettre à l'humanité derespirer. Mais le cardinal avait si vigoureusementcombiné ses moyens, qu'ils se maintinrent d'euxmêmes après lui, et que malgré la différence de génie du ministre qui le remplaça, malgré la faiblesse du monarque, les embarras d'une minorité et les inclinations de la régente, la guerre continua avec la même chaleur qu'auparavant, et que la maison d'Autriche ne put fuir le coup fatal qu'il avait médité de lui porter. Mazarin, qui tenait de lui sa place, craignant le décréditer des l'abord son ministère en se départant, par des mesures pusillanimes, de la conduite si ferme tracée par son prédécesseur, poursuivit les mêmes projets; et ce fut par son conseil que, malgré les préjugés des uns et les alarmes des autres, le

jeune allié du cardinal, le due d'Enghien, qui n'avait encore que vingt et un ans, fut mis à la tête de l'armée de l'Iandre, où la guerre devait être poussée avec le plus de vigueur. En Catalogne et en Italie on projeus de se borner à la défensive.

Au milieu cependant de cette cour, que le rappel de tant d'exilés semblait devoir rendre aux plaisirs, mais que la mélancolie du chef retenait toujours également lugubre, Louis XIII, attaqué d'une maladie : de langueur, se préparait à la mort, qui avançait à grands pas. Ses dernières années n'avaient été qu'un tissu de chagrins et d'inquiétudes, et ses derniers mois furent remplis de peines d'esprit à l'occasion de la régence. Il paraît que, de tous les griefs qui soutenaient l'indifférence du roi contre son épouse, celui qui l'affectait davantage était la part qu'elle avait ene dans l'affaire de Chalais. Si la reine, à l'occasion de la faible santé de son mari, a réellement eu le projet d'épouser Gaston après la mort de son frère, on ne pourrait l'exempter de blame. On lui fit à la vérité reconnaître cette faute en plein conscil; mais elle a toujours soutenu qu'elle en était innocente, et qu'elle ne s'était soumise à l'humiliation de s'avoner compable, que parce qu'on l'avait menacée, si elle ne le faisait, de la renvoyer en Espagne. Cependant Louis Ini reprocha toujours, au fond du cœur, d'avoir désiré sa mort; et lorsque; voyant son époux près de descendre dans le tombeau elle le conjura de n'y point emporter cette odieuse prévention, il répondit à Chavigni, qui parlait pour elle : « Dans l'état où je

suis, je dois lui pardonner, mais je ne suis point obligé de la croire, »

Avec ce préjugé, fortifié par l'accession de la reine à béaucoup d'intrigues subséquentes, et par la persuasion où était le roi de l'incapacité de sa femme, et de sa partialité pour l'Espagne, sa patrie, il n'est pas surprenant qu'il ait voulu l'exclure de la régence. Il en chercha long-temps les moyens; mais ne pouvant y appeler ni son frere, qu'il n'estimait pas davantage, ni d'autres princes, qui n'étaient pas assez considérés pour sontenie son choix, après bien des combinaisons politiques, il nomma la reine regente, et son frère lieutenant-général du royaume : mais il créa un conseil souverain, et défendit à Anne d'Autriche et à Gaston de le changer. Il en établit chef le prince de Condé; et, le 19 avril, avant fait jurer à son épouse et à son frère, de se conformer à ces dispositions, il signa sa déclaration, et mit au bas, de sa main : « Ce que dessus, est ma très-expresse et dernière volonté que je veux être exécutée. » Le lendemain elle fut enregistrée au parlement. Le roi languit encore près d'un mois, pendant lequel il éprouva une espèce d'abandon, autant cause par les cabales dont étaient occupés ceux qui auraient du songer à lui que par leur indifférence. Il mourut le 14 mai, à l'age de quarante-trois ans, peu regretté, comme il avait vécu peu anné.

On a vu à Paris la statue équestré de Louis XIII, monument auguste, dont les instriptions àvaient été composées, sans doute; pour fixer le jugement de la postérite sur le prince qu'elles célèbrent. Il y était dit que le monarque mit sa gloire à vaincre les ennemis de son royaume, à soumettre les rebelles, à dompter l'hérésie, à faire triompher la relig on, et que, si ses travaux n'avaient hâté sa mort,

## Il eût du saint tombesu vengé le long servage.

Mais le panégyriste n'a dit n'ulle part qu'il eut de l'alfabilité, de la douceur, de la bouté, de l'amour pour ses sujets; vertus plus précieuses aux peuples, et aussi dignes des rois que la bravoure et les talents militaires. Louis XIII avait un caractre sombre et soupeonneux. On le aguait par des démonstrations d'attachement exclusif. L'amitié chez lui n'était pas toujours une suite de l'estime. Il aima sans estimer, il estima sans aimer; et comme l'estimé est prérieuse; elle donna à Richelieu, sur son maître, l'ascendant dont il jouit toujours, malgré les efforts de ceux que Louis aimait.

FIN DÛ HUTTÊME VOLUMI

IMPRIMERIE STEREOTYPE DE LAURENS AINE, RUE DU POT-DE-FER, Nº 14.

598861 SbN

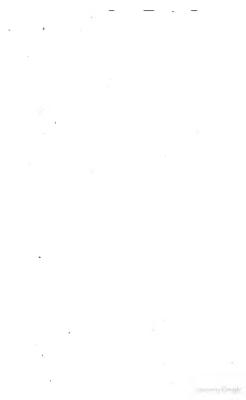





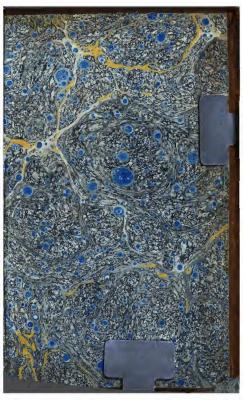

